

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

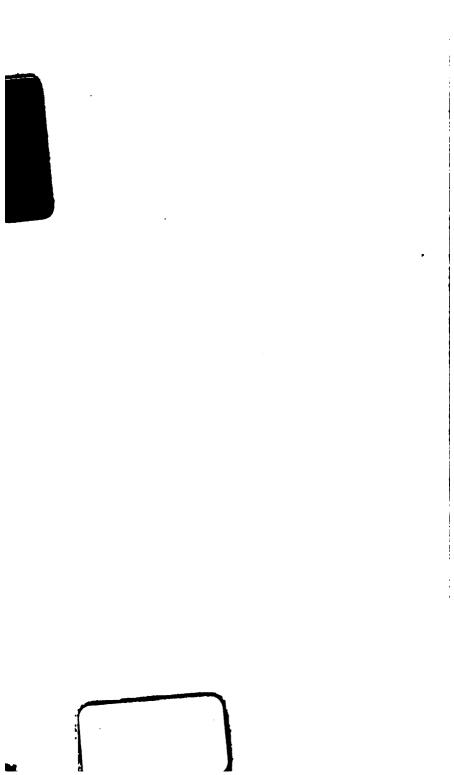

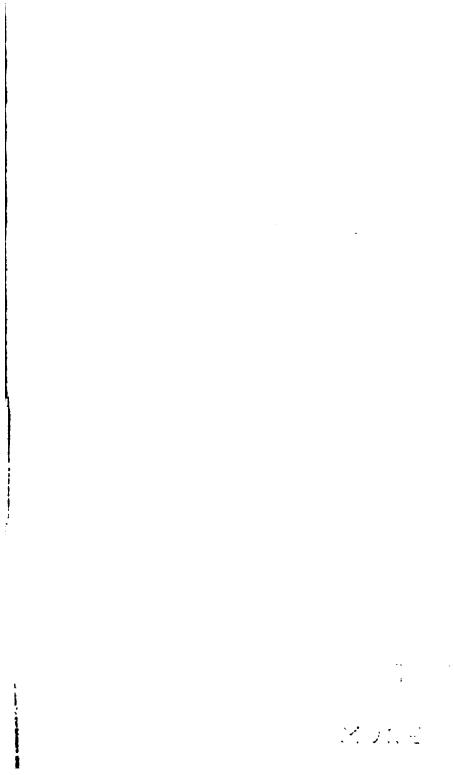







Hist., 16 th aut.

### **HISTOIRE**

DÉ

## Guerres de la lisue en bretagne,

ET PARTICULIÈREMENT EN CORNOUAILLE.

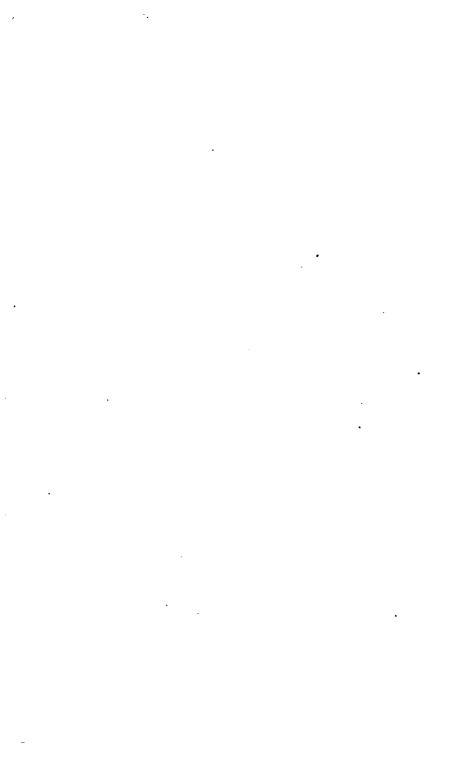

# HISTOIRE

DE GE OF S'EST PASSÉ

# EN BRETAGNE

durant los

# GUERRES DE LA LIGUE,

PARTICULIÈREMENT DANS LE DIOCÈSE DE CORNOUAILLE;

Par M. MOREAU,

Changine dudit Diocèse. Conseiller au Présidial de Quimper;

AVEC

DES NOTES ET UNE PRÉFACE

PAR M. LE BASTARD DE MESMEUR.

-----

Ž

SAINT-BRIEUC,

IMPRIMERIE-LIBRAIRIE DE L. PRUB'HONNE. - 4857.

THE NAT YORK

PUT LIC LISE INY

559643B

AMERICA - 61 BD ALLOWS B 1000 L

La première édition de l'ouvrage que nous publions, imprimée à Brest en 1836, s'est écoulée presqu'en entier dans le pays où se sont passés les évènements qu'il raconte. Ce pendant il offre un grand intérêt à l'Histoire de France. Une commission établie par le Ministre de l'Instruction publique en 1835, pour en examiner le manuscrit, avait déclaré qu'il remplissait une lacune concernant l'expédition du duc de Mercœur en Bretagne, lacune que toutes les recherches que l'on avait faites jusque là n'avaient pu combler dans le grand ouvrage que l'on imprimait alors sur l'Histoire de France à l'imprimerie royale. D'après ce rapport, le Ministre avait pris un arrêté pour qu'il fût joint à cet ouvrage. Il est inutile de s'étendre aujourd'hui sur les motifs qui nous déterminèrent à nous charger seul de le publier. On verra que nous voulûmes nous réserver le droit d'exprimer librement nos opinions dans la préface et les notes que nous y avions jointes.

Obligé, pour les notes que nous avons données, de faire des recherches étendues sur la noblesse de Bretagne, ce travail nous a fait connaître une opinion erronée que nous sommes heureux de pouvoir détruire. Les procès-verbaux de la réformation de 1667 et années suivantes ne se trouvent manuscrits que dans quelques cabinets particuliers et dans les bibliothèques publiques. Les personnes qui les consultent, particulièrement les étrangers, sont étonnés de voir que presque toutes les généalogies qui y sont relatées ne remontent qu'au commencement du xve siècle. Aussi nous avons entendu émettre l'opinion que la noblesse de Bretague ne remontait qu'à cette époque. Plusieurs gentilshommes bretons croient même que leur famille dut être anoblie dans la personne du premier membre mentionné dans. la réformation de 1667.

En 1426, eut lieu en Bretagne la première réformation de la noblesse; son but était de ne laisser peser l'impôt des fouages dans chaque paroisse que sur ceux qui ne payaient pas l'impôt du sang; aussi elle constate l'ancienne noblesse de toutes les personnes qu'elle déclare nobles, car elle met un soin particulier à signaler les familles anoblies depuis cent ans. Les commissaires de la réformation de 1667 ne durent exiger des plus anciennes familles que la preuve qu'elles remontaient jusqu'à l'époque où leur existence noble se trouvait constatée légalement et reconnue si ancienne que l'origine s'en perdait déjà dans la nuit des temps.

D'ailleurs, les documents que les Bénédictins ont publiés touchant nos annales antérieurement au xv° siècle, mentionnent une grande partie des nons des familles qui passèrent à la réformation de 1426. En 1066, Alain Fergeant, fils aîné du duc Hoël, alors régnant, accompagne Guillaume le Batard à la conquête de l'Angleterre, suivi d'un grand nombre de gentilshommes bretons. Leurs noms, qui se trouvent dans les Domesday boock, prouvent que les noms pro-

pres étaient déjà communs parmi les nobles en Bretagne. En 4185, le comte Geoffroy tient l'assise dans laquelle furent réglées pour l'avenir les successions des barons et des chevaliers. Le musée de Versailles donne les armes d'un grand nombre de familles bretonnes et mentionne les noms d'un plus grand nombre d'autres qui furent aux deux Croisades. La date de 1426 n'est donc point celle du commencement de l'histoire de la noblesse de Bretagne; un peu plus d'un demi-siècle après, notre dernier duc expire. C'est presque la tombe de la nationalité de la noblesse bretonne que l'on a prise pour son berceau.

### NOTICE SUR LE CHANOINE MORRAIL

Nous ne savons guère autre chose de l'Auteur de ces mémoires que ce qu'il nous en apprend lui-même. Toutes les recherches que nous avons faites concernant le lieu de sa naissance et sa famille ont été infructueuses. Monsieur Pol de Courcy, dans son Armorial, à un des articles Moreau, dit : a Moreau, « sieur de Kercado, paroisse de Benzec Cap Sizum.

- « réformation de 1426, paroisse de Combrit. D'ar-
- « gent à 2 molettes de sable en chef, une hure de
- « sanglier de même en pointe. A cette famille ap-
- « partenait le chanoine Moreau. »

Nous avons sous les yeux un acte du 16 janvier 1659, ou figure escuyer Hervé Moreau, sieur de Kerdonan, procureur du roi au présidial de Kimper-Corentin et damoiselle Yvorre Bougeant sa compaigne. Cet Hervé ou son fils qui portait le même nom fut débouté de noblesse le 25 juin 1670. Il demeurait alors à Pontcroix. Cette famille, que nous croyons la même que celle du sieur de Kercado. citée plus haut, a donné des mères à plusieurs familles respectables de la ville de Quimper, mais rien ne nous assure que c'est à elle qu'appartenait le chanoine Moreau ; cela paraît être seulement probable.

Voici tout ce qui existe sur lui dans les registres de l'état-civil de Quimper et dans ceux du chapitre de sa cathédrale:

Au mois de décembre 1596, Jean Moreau, alors conseiller au présidial de Quimper, obtint une des prébendes de Beuzec Cap Sizun vacante par la mort de Hervé du Haffond. Le 6 juillet 1601, il fut nommé fabricien de la cathédrale, et le 14 décembre de la même année, il fut député à Rennes pour défendre les intérêts du chapitre de Quimper entre les chanoines et les héritiers de leur receveur; à cette époque il était official de Cornouaille. Il eut un long procès qu'il gagna à l'occasion de la reddition de ses comptes comme fabricien.

Outre sa prébende, il possédait le bénéfice de la paroisse de Plomeur et jouissait de la maison prébendable au Tour du Chatel (place Saint-Corentin) située vis-à-vis de l'une des portes septentrionales de la cathédrale, probablement celle qui a longtemps servi de presbytère et sur l'emplacement de laquelle on a bâti la cure actuelle.

Il eut un neveu désigné sous le nom de Jean Moreau le jeune, qui fut nommé par son oncle vicaire de la paroisse de Beuzec Cap Sizun.

Le 28 janvier 1613, vénérable et discrette per-

sonne messire Jean Moreau, chanoine et official de Cornouaille, licencié aux droits et ancien conseiller au présidial de Quimper, fonda un obit dans la cathédrale, moyennant une somme de 300 livres, à la condition d'être enterré dans une tombe aboutissant l'autel parochial d'un boult. » Il paraît que c'est dans le chœur.

Il fut chargé de la recette des blé de la manse capitulaire et il venait d'être subdélégué à la répartition des décimes de Cornouaille lorsqu'il mourut le 23 juin 1617.

Une grande partie de cette note nous a été communiquée par M. l'Archiviste du Finistère.



### PRÉFACE.

Si nous voulions faire l'histoire de la Ligue en Bretagne, les matériaux ne nous manqueraient pas. Elle a été écrite plusieurs fois avec la conscience des Bénédictins et le soin des anciens historiens. Ils ont déchiqueté, pour ainsi dire, les nombreux mémoires que nous possédons, dans lesquels nous voyons se faire, jour par jour, le drame que l'on jouait alors.

Trois de ces mémoires, ou espèces d'agendas, ont déjà été imprimés; savoir : un extrait d'un mémoire de messire Hyesrôme d'Aradon, seigneur de Quinipily, gouverneur de Hennebond pour le duc de Mercœur; et les mémoires de Jean du Matz, seigneur de Terchaut et de Mont-martin, gouverneur de Vitré pour le roi. Ces deux mémoires se trouvent à la fin du second volume de l'Histoire de Bretagne de Dom Morice, continuée par Dom Taillandier. Ensuite un extrait du journal de maître Jehan Pichart, notaire royal et procureur au parlement, contenant ce qui s'est passé à Rennes et aux environs pendant la Ligue. Il est à la fin du dernier volume des preuves de l'Histoire de Bretagne par Dom Morice.

Le chanoine Moreau, dont nous publions l'historique chronique, ne s'est point astreint à une narration aussi monotone; il a élagué les faits les moins intéressants, mais il nous trace complets tous ceux auxquels il a assisté, ou que les acteurs mêmes lui ont racontés. Le lecteur jugera si ce vieux ligueur quimperrois, à part l'histoire générale, qu'il raconte cependant avec la naïveté de son temps et une grande précision, a su bien choisir les faits les plus remarquables parmitous ceux d'une époque qui nous paraîtrait bien dramatique, si nous ne vivions pas dans un siècle où la tragédie a remplacé le drame.

C'est pour cela surtout qu'il peut être curieux de voir, comme si l'on assistait à une représentation, comment on s'essayait aux révolutions deux cents ans avant celle qui, bouleversant les trônes et les dynasties, attaquant l'ordre social dans ses principes, ose essayer de déplacer les idées du bien et du mal.

Outre ce qu'il y a de curieux à observer la manière dont se jouent les pièces dont dépendent les destinées des peuples, et les costumes des acteurs qui les jouent, il nous semble que l'idée morale qui est le moteur de ces essais de révolution se montre bien plus à découvert dans un tableau rétréci par l'espace, mais entier par l'esprit qui anime chaque parti. Vous trouvez dans l'Histoire de la Ligue en Cornouaille les quatre esprits qui animaient les hommes du temps sur toute la surface de la France : les ligueurs catholiques, les liqueurs désireux d'un changement de dynastie pour changer leur position contre une meilleure, les politiques et les royalistes, que l'on appelait plus habituellement les royaux.

Les squelettes historiques que l'on nous a montrés jusqu'à ce jour ne font que nous préciser les faits déponillés encore de tont leur intérêt de détail. Voici les détails des faits, et, bien mieux, les pensées rendues palpables qui ont du produire ces faits et en enseent produit d'autres dont les conséquences eussent été plus graves encore, si Dieu, qui semble abandonner un moment l'homme à toute la fougue de ses passions, n'étendait la main à temps pour l'arrêter, afin que le monde ne finisse pas au milieu des crimes des hommes.

Avant de nous occuper des scènes de la Ligue en Bretagne, que nous a tracées le chanoine Moreau, et de raconter celles qu'il n'a point décrites, il nous semble utile de faire l'historique du berceau de la Ligue en France.

A côté de chaque dynastie régnante se trouve une dynastie rivale. Quand le sang de Jacques d'Armagnac ent arrosé la tête de ses fils, qui moururent sans laisser de postérité, la maison de Lorraine vient tenter d'enlever le sceptre aux mains débiles des derniers Valois.

Si les lecons que nous donne l'histoire des temps passés n'étaient pas perdues pour les hommes ami jouent un rôle dans celle qui se fait sous nos yeux, il eût été naguère utile de rappeler par quel semblant du bien ces antagonistes de la maison de France parvinrent alors à faire entrer dans leur parti des gens honnêtes, d'excellents citoyens, qui furent sur le point d'entraîner la France dans un abîme. C'est qu'ils leur montraient ce que l'homme a de plus sacré, la liberté de son âme, leur foi menacée, et que, dans l'acte qui leur servit de réseau pour saisir presque tous les catholiques de France, ils eurent l'hypocrite précaution de joindre aux devoirs dus à Dieu ceux des Français envers le roi légitime de France.

Le duc de Guise profita des craintes que les progrès du calvinisme produisaient sur les catholiques, des mécontentements que faisaient naître les favoris de Henri III, pour faire circuler, sourdement d'abord, parmi les partisans de la maison de Lorraine et les catholiques les plus ardents et les moins éclairés, ce projet de ligue, où tout en semblant respecter l'autorité royale, on faisait

jurer obéissance à celui qui serait le chesde l'union, et où l'on promettait aux Français les états des temps modernes et les libertés dont les Gaules jouissaient sous Clovis (1).

Malgré l'attrait de pareilles promesses, le nombre des hommes qui apposèrent leurs signatures à cet acte fut très-petit. Le premier président, Christophe de Thou, voyant que l'on s'efforçait de le faire signer dans Paris, dévoila l'intérêt qu'avait la maison de Lorraine à fomenter des divisions en France. Aussi cette tentative eût-elle probablement échoué, si l'édit de mai 1576, en donnant le gouvernement de Péronne au prince de Condé, n'en eût dépouillé le sieur de Humières (2). Celui-ci, pour essayer de s'y maintenir, contre les ordres du roi, effraie les Picards de l'influence que va exercer un prince huguenot sur un pays entièrement catholique, et leur fait signer le pacte suivant, qui devint ensuite, dans toute la France, le lien qui unit tous les hommes qui, par esprit de religion mal com-

(1) Nous citons ici le père Maimbourg.

<sup>(2)</sup> Jacques de Humières, chevalier des ordres du roi, gouverneur de Péronne, Montdidier et Roye, lieutenant-général en Picardie.

prise, ou par haine contre la maison de France, travaillèrent à faire passer le royaume des lis des fils de Saint-Louis aux enfants d'Athic, duc d'Alsace.

Voici ce document, textuellement copié:

### ASSOCIATION.

#### PAICTE

Entre les princes, Seigneurs, Gentilshommes, et autres, tant de l'Estat Ecclésiastique que de la Noblesse et Tiers-Estats, Subgets et Habitants du Païs de Picardie.

Au Nom de la Saincte Trinité, et de la Communication du précieux corps de Jésus-Christ, Avons promis et juré sur les Sainctes Evangilles et sur nos vies, honneurs et biens, d'ensuivre et garder inviolablement les choses icy accordées, et par Nous soubz-signées, sur peine d'estre à jamais déclarez parjures, infames, et tenus pour gens indignes de toute noblesse et honneur.

Premièrement, estant cogneu d'un chacun les grandes pratiques et conjurations faictes contre l'honneur de Dieu, la Sainte Eglise Catholique, et contre l'Estat et Monarchie de ce Royaulme de France, tant par aulcuns des Subgets d'iceluy que par Estrangers, et que les longues et continuelles guerres et divisions civiles ont tant affoibly nos Roys et iceulx réduits à telle nécessité qu'il n'est plus possible que d'eulx-mesmes ils soustiennent la despense convenable et expediente pour la conservation de nostre Religion, ne qu'ils puissent par cy-aprés nous maintenir soubs leur protection en seûreté de nos personnes, familles et

biens, ausquels par cy-devant nous avons receû tant de pertes et dommaiges.

Avons estimé estre très-nécessaire et à propos de rendre premièrement l'honneur que nous debvons à Dieu, à la manutention de nostre Religion Catholique, et mesme nous monstrer plus affectionnez à la conservation d'icelle, que les desvoyez de la bonne Religion ne sont à l'advancement d'une nouvelle et faulse opinion.

Et à cet effet jurons et promectons de Nous employer de toutes nos puissances à remectre et maintenir l'exercice de nostredite Religion Catholique, Apostolique et Romaine, en laquelle Nous et nos Prédecesseurs avons esté nourris, et voulons vivre et mourir.

Et jurons et promectons aussi toute obéissance, honneur, et très-humble service au Roy Henry à présent regnant, que Dieu nous a donné pour nostre Souverain Roy et Seigneur legitimement appelé par la Loy du Royaulme à la succession de ses Prédecesseurs, et après luy à toute la postérité de la Maison de Valois, et autres, qui après ceulx de la ladite Maison de Valois seront appelez par la Loy du Royaulme à la Couronne.

Et sur l'obéissance et service que Nous sommes tenus par tous droits de rendre à nostredit Roy Henry à present regnant, promectons encore d'employer vies et moyens pour la conservation de son auctorité et exécution des commandemens qui par lui et ses Lieutenans généraulx, ou autres ayans de par luy pouvoir, nous seront faits, tant pour maintenir le seul exercice de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine en France, que pour renger à raison et en sa pleine obéissance ses Subgets rebelles, sans recongnoistre autre quiconque soit que luy, et ceulx-là qui de par luy nous sera commandé.

Et daultant que par la bonté et prudence de nostredit Roy et Souverain Seigneur, il luy a pleu tant faire de bien à tous ses Subgets de son Royaulme, que de les convoquer à une assemblée générale de tous ordres et estats d'iceluy, pour entender les plaintes et doleances de sesdits Subgets, et faire une bonne et sainte réformation des abus et désordres qui ont continué dès long-temps par cedit Royaulme, esperant que Dieu nous en donnera quelque bonne résolution par une si bonne et grande assemblée. promectons et jurons d'employer nos moyens et vies pour l'entière exécution de la résolution prise par lesdits Estats, en ce qui dépendera notamment de la manutention de nostre Religion Catholique, Apostolique et Romaine, conservation de la grandeur et auctorité du Roy, bien et repos de nostre patrie, le tout néaultmoings sans préjudice de nos libertez et franchises anciennes, ausquelles entendons estre tousjours pleinement et entièrement maintenus et conservez.

Et à l'effet encore que dessus, Nous tous soubz-signez promectons de nous tenir prests bien armez, montez et accompagnez selon nos qualitez, pour incontinent que nous serons advertis exécuter ce qui nous sera commandé par le Roy nostredit Souverain Seigneur, par ses Lieutenans généraulx, ou autres ayans de luy pouvoir et auctorité, tant pour la conservation de nostre Province, que pour aller ailleurs s'il est besoing pour la conservation de nostredite Religion et service de sadite Majesté.

Sans qu'il soit loisible ny permis aux Gentilshommes de prendre party ny charge sous autres Cornettes que celles du Chef ou des Bailliages ausquels ils seront resceans, si ce n'est avec permission et congé du Roy ou de son Lieutenant, ou bien du Chef esleu à ladite Association, qui est Monsieur de Humières, auquel promectons rendre tout honneur et obéissance.

Au Conseil duquel seront appellez et employez six des principaux Gentilshommes de la Province et autres de qualité et fidélité requise, pour avec leur advis pourvoir à l'exécution des choses susdites, à la despense, entretennement et autres frais convenables et necessaires à tel effect, selon que ledit pays en pourra porter et fournir.

Pour lequel pays nous offrons a cet effect jusques au nombre de quatre Cornettes, gens de cheval bien montez et armez et unze enseignes de gens de pied, tant pour la conservation de ladite Province, que pour employer ailleurs où il sera besoing, sans nullement y comprendre ceux des Ordonnances, attendu qu'ils sont obligez de servir ailleurs; et si pour chacune compagnie, soit de gens de cheval ou de gens de pied, seront nommez trois Gentilshommes du pays de valeur et experience au Lieutenant du Roy, ou à celuy qui aura ce pouvoir de Sa Majesté pour faire choix et eslection de l'un d'iceux.

Et parce que telles levées ne se peuvent faire sans grands frais et despenses, et qu'il est tres-juste à tel expedient et necessité d'employer tous les moyens que chacun peut avoir, sera levé et prins sur le pays les sommes de deniers à ce convenables et necessaires par l'advis du Lieutenant du Roy ou autre ayant pouvoir de Sa Majesté, dont elle sera aprés suppliée de les vouloir auctoriser et valider, attendu que c'est pour occasion si saincte et si expresse, que le service mesme de Dieu et celuy de Sadite Majesté; en laquelle levée de deniers neaultmoings ne sera aucunement comprise la Noblesse, attendu qu'elle fera service personnel, ou bien fournira gens, chevaulx, et armes, selon qu'il leur sera ordonné par le Chef de la Ligue, ou autres par luy députez.

Et pour tant plus facile exécution desdits frais seront en chacun Bailliage ou Séneschaulcée dudit pays députez ung ou deux Gentilshommes, ou autres de suffisance et fidélité requise, pour informer des moyens, et entendre particulierement sur les lieux ce qui sera sur ce mestier et de besoing, pour aprés le rapporter, et en instruire ceulx qui en seront chargez par le Gouverneur ou Lieutenant pour le Roy audit pays, ou autre ayant de luy pouvoir.

Et si aucuns desdits Catholiques de ladite Province, aprés avoir esté requis d'entrer en la presente Association, faisoient difficulté, ou usassent de longueur, attendu que ce n'est que pour l'honneur de Dieu, le service du Roy, bien et repos de la patrie, sera estimé en tout le pays ennemy de Dieu et deserteur de sa Religion, rebelle à son Roy, Trahistre et proditeur de sa patrie, et du commun accord et consentement de tous les gens de bien habandonné de tous, et delaissé et exposé à toutes injures et oppressions qui lui pourraient survenir, sans qu'il soit jamais receu en compagnie, amitié et alliance des susdits associez et confederez, qui tous ont promis amitié et intelligence entre eulx, pour la manutention de leur Religion, service du Roy, et conservation de sa patrie, de leurs personnes, biens et familles.

Promectons en oultre Nous conserver les ungs les autres sous l'obéissance et auctorité de Sa Majesté en toute seùreté et repos, et nous préserver et défendre de toute oppression d'aultruy; et s'il survient quelque differend ou querelle entre nous, en sera composé par le Lieutenant général du Roy, et ceulx qui par luy seront appellez, qui fera exécuter sous le bon plaisir et auctorité de Sadite Majesté ce qui sera advisé estre juste et raisonnable pour nostre réconciliation.

Et s'il est advisé pour le service du roy, bien et repos de ladite Province, pour parvenir à l'effect de nos intentions, qu'il soit besoin prendre correspondance avec les autres Provinces circonvoisines, Nous promectons les secourir et ayder de toutes nos puissances et moyens, ainsi qu'il sera ordonné par ledit Lieutenant du Roy, ou autre ayant pouvoir de Sa Majesté.

Et aussi promectons de nous employer de tous nos pouvoirs et moyens pour conserver et garder l'Estat Ecclésiastique de toute oppression et injure. Et si par voie de fait ou autrement, aulcun entreprend leur porter dommaige, soit en leurs personnes ou en leurs biens, nous y opposer, et les en deffendre, comme estans unis et associez avec eulx pour la deffense et conservation de l'honneur de Dieu et de nostre Religion.

Aussi parce que ce n'est nostre intention de travailler aulcunement ceulx de la nouvelle opinion qui vouldront se contenir sans entreprendre aulcune chose contre l'honneur de Dieu, service du Roy, bien et repos de ses Subgets, promectons les conserver sans qu'il soit aulcunement recherchez en leurs consciences, ni molestez en leurs personnes, biens, honneurs et familles, pourveu qu'ils ne contreviennent aulcunement à ce qui sera par Sa Majesté ordonné aprés la conclusion des Estats généraux, ny à chose quelconque de ladite Religion Catholique.

Et daultant que cette cause doit estre commune indifferemment à toutes personnes qui font profession de vivre en la Religion Catholique, Nous soubz-signez admectons et recepvons en la présente Union toutes personnes appellées en autorité et estat de judicature et de justice, Corps de Villes et Communaultés d'icelles, et généralement tous autres du tiers Estat vivans catholiquement, comme dit est, promectant par semblable les maintenir, conserver et garder de toute violence et oppression, soit en leurs personnes, ou en leurs biens, chacun en son estat et vaccation.

Nous avons promis et juré de tenir les Articles susdits, et les observer de poinct en poinct sans jamais y contrevenir, et sans avoir égard à aulcune amitié, parentaige et

alliance que nous pourrions avoir à quelque personne, de quelque qualité et Religion qu'il soit, qui vouldroit contrevenir aux commandemens et Ordonnances du Roy, bien et repos de ce Royaulme, et semblablement de tenir secrette la presente Association, sans aulcunement la communiquer ny faire entendre à quelque personne que ce soit, sinon à ceulx qui seront de la presente Association: ce que Nous jurerons et affermerons encore sur nos consciences et honneurs, et soubz les peines cy-dessus mentionnées; le tout soubz l'auctorité du Roy, renonceans à toutes antres Associations, si aucunes en avoient esté cy-devant faictes.

L. Chanines. F. de Poix. A. de Monchy. S. de Monchy. De Pavillart. Mailly. Anthoine de Gouy. Louys de Querecques. Louis d'Estourmel. Adrian de Boufflers. F. de S. Blymond. De Rouveroy. Jehan de Baynast. L. de Warinzer. C. de Trerquefmen. Philippes de Marie. Louys de Belloy.

A. du Caurel.

A. Ravie.

J. de Baynast.

De Calogne.

De Lancry.

F. d'Aumale:

Pierre de Trouville.

J. Humyeres.

A. de la Rivière. A. de Humyeres. Du Biez. Lameth. F. Ramerelle. Boncourt. De Glisy. A. du Hamel. De Prouville. L. de Valpergue. Raul de Poncquet. L. de Margival. De Lauzeray. M. Relly. François Hanicque. J. de Belloy. Claude d'Ally. Lovs de Festart. Du Chastellet. P. de Maillefeu. Charles de Crov. N. le Roy. Jehan du Bos. N. de la Warde. Etc., etc., etc.

Ce jourd'huy treizième jour de Febvrier l'an mil cinq cens soixante et dix-sept, Nous soubz-signez estans congregez et assemblez en l'Hostel de la Ville de Peronne, suivant l'Ordonnance de haut et puissant Seigneur Messire Jacques de Humieres, Chevalier de l'Ordre du Roy nostre Sire, Conseiller en son Conseil Privé, son Chambellan ordinaire, Capitaine de cinquante hommes d'armes de ses Ordonnances, Gouverneur et Lieutenant Général pour Sa Majesté, de Peronne, Montdidier et Roye, et Chef de la saincte Ligue et Association Catholique en Picardie, avons audit Seigneur presté le serment, et juré sur les Sainctes Evangilles, de garder inviolablement et de poinct en poinct les Articles cy-devant escriptes de ladite Association et saincte Ligue, et ce pour le Corps et Habitans d'icelle Ville representans iceulx. Fait en la Chambre de ladite Ville, le jour et an des-susdits, et si avons tous signé. Claude le Fevre, Greffier d'icelle Ville.

L. Desmerliers.

F. de Hen.
Le Saige.
L. le Fevre.
Dudel.

F. Morel.
F. de la Motte.
De Flamicourt.
Le Fevre, Greffier.

Cependant ces troubles de la France n'avaient pas pénétré en Bretagne, terre si éminemment catholique que les dissidents ne pouvaient y paraître à craindre. Mais Henri III, cédant aux liens du sang et de l'amitié, en avait donné le gouvernement à Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur, dont il avait épousé la sœur. Le chancelier de Chiverny avait refusé de sceller sa commission; il ne le fit que sur un ordre écrit du roi. Le duc de Mercœur avait épousé Marie de Luxembourg, fille et héritière de Sébastien de Luxembourg, duc de Penthièvres du chef de sa mère, Renée de Brosse, qui portait le beau nom de Bretagne, comme descendante immédiate de Charles de Blois et héritière de ses si justes prétentions sur la Bretagne.

Dieu voulut pourtant que l'ambition combinée de la maison de Lorraine avec les droits de Marie de Luxembourg aboutirent au mariage de Françoise de Lorraine, duchesse d'Etampes, de Mercœur, de Penthièvres, princesse de Martigues, et fille unique du duc de Mercœur, arrière-petite-fille de Renée de Bretagne, dite de Brosse, avec César, duc de Vendôme, fils de Henri IV et de Gabrielle d'Estrées!

On a vu que le premier pacte de la Ligue fut signé en 1577. L'assassinat des princes de Lorraine à Blois fut le moteur de la Ligue en Bretagne; elle ne s'y forma donc que vers 1589. Alors aussi chancela la fidélité du duc de Mercœur. De tous les princes de Lorraine il fut le seul dont la révolte pouvait paraître appuyée sur le droit. Mais ses prétentions sur la Bretagne trouvèrent un compétiteur redoutable dans le roi d'Espagne. Aussi verrons-nous les Espagnols, qu'il s'était vu forcé d'appeler à son secours, sur le point de s'emparer de la rade de Brest. Ses amis fussent devenus ses plus dangereux ennemis, si la haine des étrangers et de toute domination illégale n'eût été aussi fortement implantée au cœur des Bretons que le catholicisme lui-même.

Nous en avons vu de nos jours un mémorable exemple. Après la seconde rentrée des Bourbons, en 1815, les troupes alliées peuplaient de leurs garnisons toutes les villes de France; un corps de Prussiens s'était avancé jusqu'à Rennes, et devait se disperser dans toute la province. L'armée royale de Bretagne, c'est-à-dire les populations qui s'étaient armées pour repousser la seconde usurpation, déclara par ses chefs qu'elle combattrait les Prussiens s'ils pénétraient plus avant sur le sol vierge de notre province. Elle menaça même de se joindre à l'ar-

mée de la Loire pour les chasser de France. Ainsi la Bretagne fut seule préservée de l'occupation étrangère.

Nous allons voir, pendant la Ligue, la population entière du pays combattre pour sa foi et le duc de Mercœur, parce qu'à ce peuple plein de convictions on montrait d'une part le calvinisme renversant les autels auxquels avaient prié ses pères, déchirant les images des apôtres qui ont éclairé des divines lumières de la révélation le déisme de la religion des druides, et de l'autre le duc de Mercœur comme le représentant légitime de leurs anciens souverains. On leur faisait voir de plus l'acte qui les liait à la France, le contrat qui, par le mariage de la duchesse Anne avec Louis XII, leur garantissait leur indépendance et leurs libertés, déchiré déjà en plusieurs endroits.

Faisant taire le patriotisme local, et peutêtre nos convictions intérieures, élevons un monument d'admiration au parlement de la province. Sans doute il dut en partie à la sagesse de sa conduite, dans ce temps difficile, la haute considération dont il a été entouré par le pays jusqu'à sa destruction. Le parlement de Paris, dont les traditions légales sauvèrent la légitimité en invoquant la loi salique, ne déploya pas en cette occasion autant de force et de raison que le parlement séant à Rennes montra de dévouement soutenu au parti du roi et aux lois du royaume. Il fut presque toujours juste au milieu du déchaînement des passions; et après une tentative du duc de Mercœur sur la capitale de la province, qui ne réussit que pendant l'espace de six jours, il maintint constamment Rennes sous l'obéissance du roi, en conservant en Bretagne tous les priviléges de la religion catholiques qui seule, à quelques exceptions près, y était exercée.

Ce corps, privé de son chef, le premier président Faucon de Ris, que le duc de Mercœur avait fait enlever avec son fils et son gendre, comme il revenait de Paris par la levée de la Loire, et qu'il retenait prisonnier au château de Nantes, déploya autant de sagesse que de suite et d'énergie pour retenir la Bretagne dans les liens qui l'unissaient à la France.

L'horreur qu'inspirait l'assassinat des Guise avait rendu ligueurs la majorité des Bretons et donné au duc de Mercœur un prétexte pour se rendre indépendant de son souverain, qui était aussi son beau-frère et son bienfaiteur (1). L'assassinat de Henri III, en appelant au trône de France un roi huguenot, jeta dans le parti de la Ligue presque tous les catholiques indécis, et en masse tout le clergé.

Le roi ne conserva plus en Bretagne que quelques places fortes. Dans la partie basse de la province, il ne possédait que Brest, Kerouzéré et Tonquédec. Ces deux dernières places n'étaient que des maisons de gentilshommes. Tout le reste du pays, surtout la population des campagnes, appartenait au parti catholique.

Une grande question, l'indépendance de la Bretagne, s'ouvrait par la mort de Henri III; elle pouvait être discutée avec avantage par le duc de Mercœur, qui déjà était le maî-

<sup>(1)</sup> Outre le gouvernement de Bretagne, que Henri III avait donné au duc de Mercœur, contre l'avis de son conseil, c'est lui qui lui avait fait préalablement épouser Marie de Luxembourg, qui joignait aux prétentions que pouvait aire valoir le duc de Mercœur, une fortune très-considérable.

tre du territoire et de presque toutes les villes du pays. Le dernier roi était le petit-fils de Claude de France, héritier par sa mère du duché de Bretagne. Les enfants de la duchesse de Ferrare, sa sœur, n'étaient pas en possession d'y venir disputer l'héritage des Montfort au représentant des droits de Charles de Blois. Henri, héritier des vicomtes de Rohan et des comtes de Porhoët, aurait pu seul joindre au nom le plus national de Bretagne les droits de la maison de Montfort. Ce descendant de Nominoé, qui délivra la Bretagne du joug de la domination française, la vengea des pillages des habitants du Nord et lui donna un gouvernement régulier et indépendant, était représentant de Marie de Bretagne, fille du duc François Ier. Le contrat de mariage de la duchesse Anne avec Louis XII réservait ses droits au duché de Bretagne à l'extinction des héritiers directs; mais si le nom de Rohan remuait toutes les sympathies des Bretons, son protestantisme les éloignait de lui, de toute la force de ce que l'homme a de plus sacré et de plus cher, ses convictions religieuses. Le duc de Mercœur avait si bien compris qu'elles étaient le mobile de la vie de nos pères, que, dans ce moment décisif pour sa cause, il n'osa pas se montrer mu d'un autre dessein que de celui de défendre la religion catholique en Bretagne. Il crut qu'il y perdrait toute son influence, s'il proclamait une ambition humaine devant une nation dont les espérances sont dans le ciel.

Si cette persuasion, qui l'empêcha de publier un manifeste pour revendiquer ses droits au duché de Bretagne, et de rallier les Bretons sous la bannière des hermines, donna à toutes ses opérations dans ce pays un cachet de faiblesse, et le laissa soupçonner de cacher une ambition qu'il eût dû proclamer comme un devoir, elle nous prouve victorieusement qu'alors, comme nous le voyons encore aujourd'hui, le principe religieux a toujours été l'idée dominante chez les populations bretonnes, celle pour laquelle ils ont tout sacrifié.

Des observateurs superficiels, confondant un peuple primitif avec un peuple barbare, peuvent plaindre notre ignorance et notre manque de lumières. Qu'ils nous disent quel autre peuple a constamment eu pour mobile la première des idées morales.

Un seul acte légal s'opposait aux droits de la duchesse de Mercœur, la réunion de la Bretagne à la France par François Ier, roi de France, en 1532. Mais cet acte était nul de plein droit, si les prétentions de la duchesse de Mercœur étaient reconnues fondées; ou plutôt elles se trouvaient réservées par cet acte même dont voici la dernière clause: Car ainsi nous platt être fait, sauf en autres choses notre droit, l'autrui en toutes. De plus, cet édit de réunion rendu, François Ier, en 1535, avait exigé une nouvelle cession de ses droits sur la Bretagne, de Jean de Brosse, duc d'Etampes, alors mineur. Henri II l'obligea à en signer une nouvelle en 1543, après qu'il eut atteint sa majorité. L'abus de l'autorité royale vis-àvis d'un sujet pour obtenir ces renonciations, les rendaient nulles, et, en les lui demandant, on reconnaissait les droits de la maison de Brosse.

Nous avons dit que le duc de Mercœur reculait devant la franche énonciation de ses desseins; il se réduisit par là à une guerre de défensive, dans laquelle il devait chaque jour perdre du terrain. Quoique presque toute la Bretagne le reconnût pour chef, il ne pouvait pourtant espérer de conserver à sa cause une nation dont il partageait les sympathies, mais à laquelle il n'offrait point d'issue pour sortir de la guerre civile, qu'elle soutint presque seule en France pendant les quatre dernières années.

Pensant pouvoir triompher par la patience et la politique, le duc de Mercœur forma un conseil souverain à Nantes. Les états de la Ligue, qu'il y assembla en 1590, essayèrent de s'en rendre les maîtres en décidant que quatre membres de chacun de ses ordres seraient adjoints aux six conseillers nommés par le duc. Ce dernier ayant influé sur la nomination de ces douze conseillers, gouverna si bien sans la participation du conseil que le nom de ses membres, comme leurs délibérations, s'ils se réunirent, nous sont demeurés entièrement inconnus.

Dans cette même année, le duc de Mercœur établit aussi à Nantes une ombre de parlement. Il mit à sa tête plusieurs membres du parlement de la province, qui, ayant montré dans les troubles dont Rennes fut le théâtre leur dévouement au parti de la Ligue, avaient été depuis prisonniers du sieur de Montbarrot, gouverneur de Rennes, des mains duquel ils s'étaient retirés en payant rançon. Ce fut pour la Ligue un semblant de légalité.

Dans les temps de trouble, quand l'étendart qui réunit les hommes d'une même opinion et d'une même foi ne les guide point vers un but connu, l'on combat longtemps sous ses couleurs, qui sont l'expression convenue des convictions de ses partisans, mais il finit par être déserté insensiblement. Il est dans les destinées de l'homme de chercher un avenir que sa pensée s'attache sans cesse à connaître.

Les tergiversations du duc de Mercœur durent réunir les Bretons comme tous les Français l'étaient déjà sous le panache blanc de Henri IV.

Une

Une remarquable histoire locale vient. dans l'histoire de la Ligue dont notre péninsule fut le théâtre, ajouter pendant cettc même année le poids d'un fait aux opinions que nous venons d'émettre. Comme elle a tout le charme d'une chronique, nous la publions à la suite de ce volume. C'est le récit de la prise du château de Saint-Malo par les habitants de cette ville. Ils conquirent leur indépendance, et la conservèrent jusqu'à la conversion de Henri IV au catholicisme.

Quand les desseins de Dieu sont contrairces à ceux des hommes, la prudence de ceuxci ne sert qu'à les entraîner à leur perte. Nous avons vu le duc de Mercœur reculer devant une démarche qui, établissant franchement ses droits, lui ôtait le manteau d'ambition de famille dont ses ennemis le couvraient, voici qu'il appelle à son aide les Espagnols, qui y accourent avec des prétentions au trône de France, et particulièrement au duché de Bretagne.

C'était une singulière préoccupation de baine d'un prince de Lorraine contre la maison de France que celle qui fit appeler en Bretagne les troupes de Philippe II, mari d'Isabelle de Valois, dernier rejeton de la maison de Montfort, par l'époux de l'héritière de Charles de Blois. Cette démarche eut lieu sans doute contre le gré de Marie de Luxembourg, qui, à cette même époque, venait d'accoucher d'un fils auquel elle voulait donner le titre de prince de Bretagne. Cet enfant mourut à l'âge de six mois. Nous verrons le duc de Mercœur se réjouir plus encore que leurs vainqueurs des défaites qu'essuyèrent les Espagnols dans la suite.

Mais longtemps avant l'époque du débarquement des Espagnols à Blavet, port trèsimportant qui dominait la rade au fond de laquelle la compagnie des Indes a construit depuis le port de Lorient, et dont ils s'emparèrent au commencement de la défection du duc de Mercœur, Henri III avait nommé le comte de Soissons pour le remplacer dans le gouvernement de la province. Le chanoine Moreau nous raconte comment le duc de Mercœur le fit son prisonnier, presqu'à son

entrée en Bretagne. Avant qu'il ne se fût évadé du château de Nantes, le roi l'avait remplacé lui-même par le jeune prince de Dombes. Voici les principaux faits qui suivirent sa prise de possession du gouvernement de Bretagne.

Se portant d'abord dans le duché de Penthièvres, il se saisit de Moncontour et mit le siége devant Lamballe. La Noue, surnommé bras de fer, avait été adjoint au prince de Dombes par Henri IV, pour l'aider de ses conseils. Monté sur une échelle qu'il avait placée contre la brèche, il regardait dans la place, quand une arquebusade le blessa à la jambe et le renversa de l'échelle. Il mourut peu après de cette blessure, qui obligea l'armée du prince de Dombes, dont il était l'âme, à lever le siége de Lamballe. Henri IV dit, en apprenant sa mort: C'était un grand homme de guerre, mais un plus grand homme de bien.

Le prince de Dombes se porta ensuite devant Hennebont, dont il se rendit maître; de là il surprit Quimperlé, où commandait l'infortuné François du Chastel, marquis

de Mesle, qui fut aussi maladroit à la guerre que malheureux époux (1).

De retour à Rennes de ses expéditions, le prince de Dombes y reçut une mercuriale du parlement, ce qui ne l'empêcha pas de donner dans cette ville des joutes et des amusements de toutes sortes, qui laissèrent le duc de Mercœur libre de prendre Blavet où nous avons vu qu'il fit débarquer le secours que lui envoyait l'Espagne.

La bataille de Craon, où le duc de Mercœur remporta une victoire signalée sur le duc de Montpensier et le prince de Dombes, décida Henri IV à envoyer en Bretagne le maréchal d'Aumont, comme commandant de la province. Nous le verrons, dans les mémoires du chanoine Moreau, réduire tout le pays sous la domination du roi.

Mais pendant que le prince de Dombes et le duc de Mercœur s'arrachaient successivement les places fortes de la province, le

<sup>(1)</sup> Toutes les personnes qui ont lu le second volume publié par M. de Fréminville sur le Finistère, y ont sans doute remarqué la touchante ballade de l'héritière de Keroulas. C'est à François du Chastel qu'elle avait été mariée, malgré son amour pour N. de Gouzillon, sieur de Kerthomas.

parlement, que ce dernier avait établi à Nantes, non-seulement ne secondait pas les secrets desseins du duc, qui pensait à revendiquer la souveraineté de Bretagne, mais de peur de manquer d'un roi de la maison de France, il enregistrait, au mois de septembre 1590, des lettres patentes données au nom de Charles X, par le conseil de l'union, établi à Paris, quoique le cardinal de Bourbon, auquel la Ligue avait donné ce nom, fût mort prisonnier de Henri IV, à Fontenay-le-Comte, le 9 mai de la même année. Il continua même jusqu'à sa destruction à rendre la justice au nom de ce prince défunt, et le duc de Mercœur lui-même se crut obligé de faire mettre son effigie sur la monnaie qu'il faisait frapper à Nantes.

Presque tous les faits qui concernent la mission du maréchal d'Aumont en Bretagne, et tous ceux de la guerre de la Ligue en Basse - Bretagne, où, pendant trois ans, elle fut ardente, sont rapportés par le chanoine Moreau avec un charme de naïveté qui leur donnera un caractère nouveau pour ceux qui les connaissent déjà, mais qui

n'ont pas lu les récits de notre narrateur quimperrois. L'on pourrait penser que ses opinions condamnent souvent celles que nous avons émises dans cette préface; nous avouerons que si ses récits nous paraissent attachants, souvent même pleins de charmes, nous ne pouvons accepter ses jugements.

Depuis l'époque où il écrivait les dissentions locales de nos pères avec les préjugés de son parti et de sa localité, toutes les questions religieuses et sociales ont été soumises à l'examen de tous les gens qui pensent. La presse a touché à tout, si elle n'a pas tout approfondi, et elle a fait lire à tout le monde les raisons pour et contre en tout. Nous le disons avec bonheur, le catholicisme plane aujourd'hui au-dessus de toutes les questions soulevées par l'esprit d'examen, et nous ne doutons pas que nous verrons un jour triompher comme droit social le principe de l'indépendance des peuples que n'unit pas une même foi politique et religieuse.

## HISTOIRE

DES

## **GUERRES DE LA LIGUE EN BRETAGNE**

ĒT

Particulièrement en cornovaille.

## CHAPITRE I.

Des guerres civiles. — Remembrances historiques de l'Auteur de ces Mémoires.

Les guerres civiles ont toujours été estimées funestes et pernicieuses à l'état, et la raison naturelle même l'enseigne, que la maladie étant interne et enracinée dans les entrailles du corps, est plus dangereuse par être difficile à connaître, et partant malaisée à guérir et de long remède, que les externes qu'on peut plus aisément, par précaution ou autrement, repousser; et tout ainsi que toutes choses non-seulement se maintiennent en leur entier, mais s'accroissent de plus par union et concorde, comme autrefois disait ce grand roi africain; aussi, au contraire, les plus florissantes s'anéantissent par la division et discorde, qui depuis qu'elle empiète et se fourre en un état, c'est comme une mala-

die contagieuse, l'extermine du tout, ou l'affaiblit tellement que le premier venu en a bon marché faisant un profit du mal d'autrui. Les plus grandes monarchies se sont établies et conservées pendant qu'elles n'ont eu affaire qu'à l'étranger; mais depuis que ce monstre de division s'y est glissé, elles ont peu à peu décliné et finalement venu à néant. Romanii non est Romani vinci possunt (1), disait ce grand roi capitaine Annibal, et ainsi en advint à celle des Grecs sous les successeurs d'Alenandre, et ainsi au royaume des Juiss qui ont par leurs séditions civiles causé leur entière et prodigieuse ruine, non les Romains qui voulaient conserver, comme le témoigne Joseph en sa guerre judaïque : mais laissant les exemples étrangers et anciens, venons aux domestiques advenus en notre temps, que nous avons vus de nos yeux, ouis de nos oreilles, et expérimentés à notre malheur et ruine de tout le royaume, avec la mort de plus d'un million d'hommes, avec tant d'autres désolations et incommodités qu'il n'est possible de les réciter. Je parle de la guerre civile qui a été en France depuis l'an 1585 jusques en l'an 1597, non toutesois en même temps en tout le royaume, mais toujours en quelque partie, et bien souvent générale partout, et a tellement montré ses effets qu'elle avait rendu cet état presque au derniet pé-

<sup>(1)</sup> Cette citation est tirée textuellement du manuscrit.

riode. Quoiqu'elle ait couru par tout le corps politique, et recherché comme une forte médecine les humeurs peccantes par toutes les plus petites parties d'icelui, si a-t-elle été en aucuns lieux plus longue, aux autres plus cruelle, mais surtout elle a été éprouvée en cet évêché de Cornouaille, que je prétends représenter plus particulièrement comme je les ai apprises, partie par les avoir vues, expérimentées, partie par les avis certains que j'en avais de ceux qui s'y étaient trouvés; de quoi la postérité nedoit être frustrée par le temps qui consomme toute chose, qui dans moins d'un siècle les renverrait sous le sombre voile d'oubliance, si par écrit on ne les transferait d'âge à autre, qui est le seul remède aux outrages du temps. Je sais que beaucoup de choses se sont passées en cette guerre, même en ce pays bas, que je suis contraint de passer sous silence, quoique dignes de récit.

Mais n'en ayant écrit au vrai les lieux, le temps, ni les circonstances particulières, j'ai mieux aimé m'en taire modestement, que témérairement rapporter ce qui m'était incertain, et pour cette cause ne me suis-je avancé d'écrire ici ce que j'entendais bien souvent avoir été fait au loin, crainte que le rapport qui en tel cas est souvent divers ne fût véritable, croyant aussi qu'en chacun quartier il se trouvera toujours quelqu'un soigneux de recueillir ce qu'il y aura vu ou appris, et que par ainsi la mémoire se sera perpétué les choses tant prodigieuses

advenues en cette funeste guerre, ou plutôt brigandage des plus débordés que jamais la France ait souffert, et qui pis est par les siens propres, plus cruels l'un à l'autre que les étrangers auxiliaires, Anglais anciens ennemis de France, Espagnols, Italiens, Allemands et autres, lesquels tous ensemble avec les nôtres ont joué de merveilleuses tragédies sur notre théâtre français, ployé et presque rompu sous si pesant fardeau. Que le lecteur n'attende pas de moi un corps d'histoire orné d'un langage affilé qui chatouille l'oreille. C'est seulement un récit d'histoire que je confesse ne le vouloir ni le pouvoir faire autrement, me contentant de le rapporter par forme de notes et mémoires, en style impoli et rude. La vérité toute nue et toute pure de ce que j'ai pu apprendre, et sans aucune passion particulière qui me fasse parler par baine au préjudice de l'un, ni par amour à l'avantage de l'autre parti, quoique nous voyions aux livres imprimés et dans les grandes annales ou autres traités privés tous être remplis de faussetés et de flatteries, mettant le tout d'un côté et rien de l'autre. Que si quelque chose s'est passé au parti qu'ils affectent, tant petite soit-elle, ils l'exagèreront et loueront hautement qu'il semble qu'ils ne vissent jamais petit loup, et qui pis est bien souvent en forgent en leur cerveau pour gratisser leurs chess, qui n'ont acquis · la plupart du temps aucun renom; et au contraire celles du parti contraire, bien que grandes et remarquables, ou ils les tairont du tout, ou s'ils ne peuvent le faire sans rougir ou être accusés d'ignorance maligne, ils les tourneront de telle façon que ce ne sera rien à leur avis, ou en attribueront l'événement à quelque hasard et non à la vaillance de l'ennemi. Bref, la vérité ne se peut découvrir par telles personnes, et la faudra rechercher parmi les écrits des auteurs étrangers; encore à peine descendront-ils si bas pour faire mention de ce qui s'est passé en ce recoin du monde, et cependant qui mérite bien en faire un traité à part, ce que j'ai délibéré sans acception de personnes et sans me donner beaucoup de peine des sinistres jugements des envieux, me contentant de faire connaître à la postérité combien le diocèse de Cornouaille a souffert de maux et de brigandages en cette cruelle guerre, et pâti depuis l'an 1589 en la haute Cornouaille, et 1592 en la basse, jusques en l'an 1597, que le seigneur Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur, gouverneur de Bretagne, chef du parti catholique, autrement appelé la sainte union des Catholiques, et par le parti contraire, en dérision, la Ligue, lequel se rendit enfin au parti de Henri IV du nom, lors régnant. Quoi faisant, la paix fut faite en cette province, qui était déjà quelques années auparavant par tout le reste du royaume, comme sera dit ci-après en son lieu; laquelle paix tant désirée ne mit toutefois fin aux misères du pays, ainsi fnt suivie de tous les autres fléaux desquels Dieu par

l'écriture menace son peuple endurci. La peste, la famine, les bêtes farouches dévorent les hommes, savoir est des loups, assez difficile à croire à qui ne l'a vu, toutefois très-véritable, lesquels fléaux, par une certaine subordination, s'entresont suivis par telle vicissitude que ce qui a échappé au glaive a péri par la peste, et ce qui à ces trois terribles et plus ordinaires châtiments divins pensait avoir franchi le saut du danger, voici le quatrième et dernier qui acheva de déserter le pays, et qui le réduisit en une telle désolation que le récit sera réputé fable ou roman; car les bêtes, j'entends les loups, comme instruments de la divine justice, ont autant dépeuplé le pays de tout sexe et âge à peu près que pas un des autres fléaux, pour avoir duré plus longtemps, .car la guerre n'était toujours en un lieu, et les dangers étaient ambulatoires, lesquels on pouvait le plus souvent éviter par la fuite ou retraite en place forte. La famine ne dura qu'un an ou deux, qui fut l'an 1507, principalement suivie de la peste l'année suivante, et qui dura depuis le mois d'avril l'an 1598 jusques à la Toussaint en suivant; mais les loups continuèrent leur rage depuis les années 1507 jusques en l'an 1605 ou 1606, comme il sera dit ciaprès plus particulièrement en autre lieu. Ces choses m'ont semblé ne devoir être omises, croyant que ceux qui les liront auront toute occasion de louer Dieu de les avoir réservés à un autre temps pour n'avoir vu le comble de malheur que nous avons vu et souffert.

Le récit des guerres est délectable, et l'expérience dure et amère. Si dans le passé, ou de siècle en siècle, il se fût trouvé quelques curieux qui eussent remarqué par leurs écrits, chacun en son temps, les choses notables qui s'y sont passées, la postérité n'eût été privée de ce bien et contentement d'ignorer les causes, le temps et les auteurs de tant de belles marques et vestiges d'antiquités qui se voient en tous les endroits de cette basse Cornouaille, nommément sur le côté de la mer. De tout quoi ne trouvant rien par écrit, soit par la négligence de nos devanciers, soit que leurs écrits ne soient pas venus jusques à nous, on en veut donner les uns d'une façon, les autres de l'autre, sans aucune certitude : tant de ruines de forts et de châteaux sur les bords de la mer, dont on voit encore aujourd'hui les fondements et reliques, lesquels on peut juger combien forts ils ont été jadis. Autrefois Roc'h guen capsizun (1), cerné autrefois de trois murailles du côté de la terre, et du côté de la mer d'un précipice inaccessible, ayant néanmoins un étroit degré fait dans le roc, par lequel

<sup>(1)</sup> Ce que l'auteur nomme Roc'h guen cap-sisum nous semble, d'après la description qu'il en fait, devoir être Castel-Meur. C'est un rocher au nord du cap, séparé de la terre par trois fossés, et sur lequel on trouve les traces de ce que nous appellerions aujourd'hui un bivouac. Le chemin pavé de petites pierres, qui commence à la baie des Trépassés et conduit à Carhaix et à Quimper, passe devant le premier fossé qui sépare du continent ce château, construit par la nature. Roc'h guen cap-sisun veut dire la roche blanche du cap-sisun. Simun est le nom celtique de l'île de Sein.

on descend jusques à la mer; un autre en Cléden, un autre en Primelen, sur un roc tout entouré de la mer, qui ne pouvaient être forcés avant l'usage du canon que par famine. Mais ce qui est de plus remarquable est une muraille, ou plutôt des reliques d'icelle, située sur la dernière pointe de terre qui aboutit sur le roc de Cornouaille, en la paroisse de Cléden ou de Plogoff, de figure carrée, en forme d'un grand cloître de trois toises de haut, faite à ciment de petit cailloux, située déjà vis-à-vis d'une petite île nommée île de Sizun ou île de Sein, distante de la pointe de terre de trois à quatre lieues vers l'occident. Cette muraille, qui a été autrefois un grand œuvre de bel ouvrage, est aujourd'hui pour la plupart démolie; voire de mémoire d'homme que les habitants voisins, pour agrandir leur labourage, d'autant qu'elle est en un bon et fertile terroir, l'auraient du tout rasée, sans que le procureur du roi de Quimper, maître Jacques Mocam (1), environ l'an 1576, requis que désenses surent faites auxdits habitants de plus démolir ladite muraille, sur grosses peines, ce qui est cause qu'il s'en voit encore quelques pans debout. La cause de cette désense fut à ce qu'elle demeurat en l'état pour une marque d'antiquité en l'enclos de cette muraille, qu'ils nomment en leur langue bretonne Mauguer Greguii, c'est-à-dire muraille des Grecs. Et aux

<sup>(1)</sup> Jacques Mocam était seigneur du Perennou.

environs d'icelle, les laboureurs fouissant ont souvent trouvé, et parsois y trouvent encore des urnes ou auges (1) de pierres étrangères de diverses sortes, et quelques urnes toutes couvertes d'une platine de pierres garennes pour mieux joindre et cimenter, et quelquesois l'on y a trouvé engravés quelques lettres et fragments non lisibles. On présume aussi qu'on a voulu bâtir ladite muraille de petits cailloux qu'il a fallu faire apporter du rivage de la mer avec grande difficulté, attendu la hauteur de la côte, qui n'est que hauts précipices où un homme tant dispos soit-il n'y saurait descendre qu'avec péril, et moins y peut charroyer avec chevaux, vu aussi qu'elle est située en un endroit où l'on trouve à fleur de terre de belles pierres de taille et la meilleure de tout le quartier, et néanmoins ne s'en trouve aucune dans la muraille. Or, depuis cette muraille il y a un pavé fait pour la plupart de pareilles pierres, conduisant d'icelle jusques en la ville de Quimper, ou assez près, distante de neuf lieues, lequel pavé encore qu'il soit interrompu en plusieurs endroits où la terre est molle, ou ne se voit à cause du changement du chemin par un si long espace de temps, si est-ce qu'il se voyait continué sauf les dites interruptions jusques au lieu cidessus, si entier que s'il était moderne; et on en trouve un autre conduisant de la ville de Carhaix

<sup>(1)</sup> C'est dans ces auges de pierre que l'on enterrait les anciens Bretons.

jusques au rivage de la baie de Douarnenez, distante de Carhaix de douze à treize lieues, faite aussi de telles petites pierres que monsieur Gourmelon, docteur médecin de la ville de Paris, originaire d'environ de Douarnenez, en son recueil des antiquités du pays bas, et principalement de son quartier, comme il me récita à Paris l'an 1585, et néanmoins ne s'en trouve rien par écrit ni aucun mémoire qui en fasse foi, mais seulement une tradition, ou peutêtre une erreur populaire, que ce sont les pavés qui aboutissaient de tous côtés à cette très-célèbre et prétendue ville appelée Is(1) en la bouche du vulgaire du pays, qu'ils disent avoir été située où est présentement la baie de Douarnenez, ou à la pointe du Raz, et qui depuis a été par succession de temps conquise par la mer il y a environ douze ou treize cents ans. Savoir est du temps des saints personna. ges Corentin, Guénolé, Tadec, régnant en ces temps-là en Bretagne le grand roi Gralon, prince

<sup>(1)</sup> Nous avons suivi cette route pendant trois lieues, et nous nous sommes assuré qu'on en trouve des traces jusqu'à Carhaix. Elle aboutit à la baie des Trépassés et au village de Troguer, situé au nord de cette baie; c'est entre ce lieu et celui de Keryolet que se trouve la forteresse dont le procureur du roi de Quimper défendit la démolition.

M. Le Goardun, ancien commis de marine à Brest, né à Lanval, village situé au foud de la bane, vers le sud, nous a dit que, dans une prairie qui appartient à son habitation, l'on trouve des restes de maçonneries que la tradition du pays dit être les ruines d'une chapelle. Les habitants du pays disent encore: Seix mantel skarlek ha triugent, hep henvel arré all a zeué eux ar géar a ls d'ann oferen da Lanval; c'est-à-dire: Soixante-sept manteaux d'écarlate, sans nommer les autres, venaient de la ville d'Is à la messe à Lanval.

et souveraiu dudit pays de Bretagne, et fondateur de l'église cathédrale de Cornouaille et de l'abbaye de Landévénec, où il est enterré, et le tout arrivé par une juste punition de Dieu pour les péchés du peuple et de ladite ville, se servant de ce furieux élément comme il fait de toutes les autres créatures comme bon lui semble pour punir les iniquités des injustes. Il se trouve encore aujourd'hui des personnes anciennes qui osent bien assurer qu'aux basses marées, étant à la pêche, qui y est très-fertile, nommément de la sardine, merlus, maquereaux, y avoir souvent vu des vieilles masures de murailles. Que les choses soient vraies ou fabuleuses, l'on ne peut cependant nier qu'il n'y a eu quelque chose de grand où les chemins qui y conduisent étaient soigneusement dressés et à si grands frais. C'était, disaient-ils, en cette ville que le roi faisait sa résidence ordinaire lorsqu'il fit édifier l'abbaye de Landévénec, afin d'entendre plus facilement par mer les nouvelles des pays étrangers et des royaumes voisins, et que rien ne se passat a son préjudice. L'on remarque encore que depuis ce temps-là successivement jusques à présent, en némoire du fondateur, l'on a toujours religieusement observé que les abbés de cette abbaye, nonseulement sont tenus prendre possession en l'abbaye à la coutume ordinaire des bénéficiers, mais de plus, pour être valable, viennent prendre ladite possession à une grosse pierre qui est sur le sa-

blon de Pentrez; ce qui s'est toujours pratiqué de mémoire d'homme. Je laisse aux lecteurs de décider de ceux qui parlent de cette ville d'Is plus par opinion et par oui dire que par certaine science, disant que Paris tire son étymologie de là, voulant dire que Paris veut dire pareil à Is, et que c'est un composé des deux mots assemblés. Il y aun proverbe ancien du pays, en la langue bretonne : Is ne cavas par da Paris. Cela veut dire que depuis que la ville d'Is a été submergee, pareil ou pair de Paris l'on n'a vu ni su trouver, et que les villes voisines de ladite au pays bas participent et prennent leurs noms dérivatifs de celle-ci : comme Kerhaez, Kerhaesis; Montroulez, Montroulesis; Brestis, et ainsi des autres. M. Gourmelon, que nous avons cité ci-devant, est de cette opinion; mais je crois qu'il devine aussi bien que les autres, et m'en rapporte à la vérité à nous inconnue par la négligence de nos devanciers. Une certaine personne m'a assuré avoir vu et lu quelques pièces en vers bretons qui faisaient mention de cette ville en écritures de main, ce que je n'ai su recouvrir, quelque diligence et recherche que j'aie pu faire. J'ai dit ci-dessus que ce bon roi de Bretagne régnant en ces temps-là a été inhumé à Landévénec, qui est aujourd'hui une belle abbaye par lui fondée. J'insérerai ici son épitaphe, qui se lit encore aujourd'hui sur sa tombe, en rime latine:

> Hoe in sarcophago Jacet inclita magna propago

Gradalonus magnus

Pritonum rex mitis et agnus;

Noster fundator

Vitæ cœlestis amator,

Illi propitia

Sit semper Virgo Maria.

Obiit anno 405. (1)

Outre les écritures publiques et lettres anciennes plusieurs autres choses remarquables se sont passées en ce quartier aussi peu recueillies que les autres. C'est une chose très-certaine que pendant le cours de cette grande et funeste guerre d'entre Jean de Montfort et Charles de Blois, qui a duré tant d'années et qui ne s'est pu terminer que par la mort de l'un d'eux, ce qui advint en la bataille d'Auray, le jour de Saint-Michel, en septembre 1364, il se passa durant cette guerre plusieurs grandes choses dignes de mémoire, desquelles toutefois nos historiens ne font aucune mention, et nommément en cette ville de Quimper et dans les quartiers circonvoisins, car elle fut par deux ou trois fois assiégée et aussi bien que les autres de la province,

(1) Cette épitaphe a dû être faite vers le dixième siècle, peut-être en même temps qu'a été écrite la vie de Saint-Guénolé, qui précède les cartulaires de l'abbaye de Landévénee, qui sont aujourd'hui à la bibliothèque de Quimper.

L'architecte qui a démoli cette abbaye et son église assure avoir détruit les tombes de Gralon et de Saint-Guénolé. Comme, suivant l'usage du temps, c'étaient deux auges de pierre, on les a brisées, et elles seront entrées dans quelque construction moderne de la ville de Brest.

Depuis cette note de la première édition, le propriétaire actuel de l'abbaye de Landévénec à découvert un caveau dans l'église, que l'on croit être la tombe de Gralon.

lesquelles étaient tantôt contraintes de prendre le parti de l'un, tantôt celui de l'autre, cédant au plus fort suivant la variété de la fortune. La première fois, elle fut assiégée par Charles de Blois avec son armée, la plupart française; mais d'autant qu'elle était plus encline au parti de Monfort, auquel elle avait fait serment de fidélité et avait recu sa garnison, elle soutint longuement le siége. Finalement, faute d'être secourue en temps et lieu, joint avec plusieurs incommodités que les siéges portent aux assiégés, elle fut si bien battue et assaillie par plusieurs assauts, qu'elle fut forcée, quoique ceinte de bonnes murailles, pillée et saccagée. L'insolence du soldat, qui avait beaucoup souffert devant cette place, fut grande, et ils tuèrent, pendant l'espace de trois jours, tous ceux qui leur semblaient, sans distinction d'âge ni de sexe, et sans en être aucunement réprimé par de Blois, qui y était en personne, jusques à ce qu'il vit un petit enfant qui, attaché à la mamelle de sa mère fraîchement tuée. suçait le sang avec le lait, dont ému de compassion il fit cesser la tuerie et ravage, mais bien tard.

Il y mourut de la ville plus de 14 à 1,500 personnes, tant petits que grands. Selon la recherche que l'on en fit après, il commanda qu'ils fussent enterrés, ce qui fut fait non aux églises, ni en cimetières, mais en la place publique nommée le Tour du Chastel, où il fut fait de grandes et profondes fosses, dans lesquelles on jeta les corps en

grands monceaux, en mémoire de quoi, depuis le temps (1), les ecclésiastiques de la cathédrale font une procession générale, avec tous les habitants, le second jour de novembre, qui est le lendemain de la Toussaint, priant Dieu particulièrement pour ceux qui lors de cette prise furent saccagés. Le prince Charles de Blois fut accusé de cruauté, quoique d'ailleurs il fût bénin et débonnaire, parce qu'il n'avait plus tôt réprimé la fureur de ses soldats, et plusieurs ont remarqué que, depuis ce temps, il n'eut aucun bonheur ni avantage, rempli. d'ennui, et ses affaires allèrent peu à peu en décadence. Il mit garnison à Quimper, qu'il fit fortifier, et y demeura jusques à la paix, qui fut après la journée d'Auray, entre le comte de Monfort vainqueur et la veuve de Charles de Blois. Si est-ce que le victorieux ayant fait descendre son armée au pays bas, tenait Quimper assiégé; les articles de paix lui furent rendus audit siége, signés du roi de France, oncle de Charles de Blois; et étant publiés en l'armée, la ville se rendit sans autre ruine, par capitulation, qui se trouve encore aux chartres de ladite église, en latin et en français, signée du nom de Mocam (2), connétable de la ville, qui

<sup>(1)</sup> Cette cérémonie a toujours lieu le 2 novembre, autour de la place nommée aujourd'hui place Saint-Corentin, et que, comme on le voit, on appelait encore Tour du Chastel à la fin du seizième siècle. On sait que Gralon donna son palais à Saint-Corentin pour bâtir une cathédrale sur son emplacement.

<sup>(2)</sup> C'était sans doute lors d'une vérification des titres de la cathédrale que cette signature y avait été apposée.

est aujourd'hui le procureur des bourgeois. J'ai trouvé aussi en certain livret de vélin et ancien manuscrit, mémoire de choses aussi notables desquelles nos histoires imprimées ne parlent aucunement, qui est que l'an 1480 il y eut un grand soulèvement en cet évêché de la populace contre la noblesse et les communautés des villes, qui, ayant publiquement et à guerre ouverte pris les armes, coururent les villes, bourgades et maisons des nobles, tuant tous ceux qui tombaient entre leurs mains, leur intention et leur but n'étant autres que d'exterminer tous ceux de cette qualité, afin de demeurer libres et affranchis de toute subjection, des tailles et pensions annuelles qu'ils payaient à leurs seigneurs, et revendiquer la propriété de leurs terres. Cette commune effrénée et en très-grand nombre prit sa source au terroir de Carahès ou Carhaix, et du côté d'Huelgoat, sous la conduite de trois frères paysans, qu'on dit originaires de la paroisse de Plouyé, dont l'un avait nom Jean, mais le surnom n'est rapporté non plus que le nom des deux autres. Or, les rustiques se voyant en si grand nombre et à leur avis assez forts, ne trouvant aucune résistance, et que tout le monde s'enfuyait devant eux, ils pensaient déjà avoir tout gagné, et tournant visage vers le pays bas, vinrent peu à peu jusques à Quimper-Corentin, qu'ils osèrent bien attaquer, et v entrèrent le mercredi pénultième jour de juillet l'an 1489, ou, selon les autres,

1430(1). Il n'est pas remarqué s'ils y entrèrent par assaut ou par composition; c'est une chose bien assurée qu'ils la pillèrent, ils y firent beaucoup d'insolence, et cela est assez croyable à ceux qui

(1) On verra sonvent, dans ces mémoires, les plus vives récriminations, de la part de leur auteur, contre ce qu'il nomme la paysantaille, toujours disposée, dit-il, à immoler tout ce qui était au-dessus d'elle pour rester maîtresse du pays. C'est surtout aux habitants des environs de Carhaix que s'adressent ces reproches.

L'histoire ne mentionne aucunement cette révolte, que l'auteur place en 1430 ou 1489. Nous voyons bien qu'en 1480, Louis XI opposait les communes de France à la noblesse, créait des ennemis à ses vassaux les plus puissants dans leur suzeraineté, et que la Bretagne, à cette époque, était tourmentée par des ennemis d'une part, par des alliés de l'autre, et surtout par les prétendants à la main d'Anne de Bretagne; mais aucune trace de cette insurrection, que nous appellerions aujourd'hui radicale, ne nous est révélée par l'histoire, ni par ses matériaux imprimés, fort incomplets d'ailleurs. Quoique la situation de notre patrie fût encore tourmentée, en 1430, il nous paraît moins probable que cette époque fût celle de cette révolte. Au reste, nous engageons fortement les hommes qui, pouvant puiser dans nos archives de la chambre des comptes de Bretagne, se proposent d'en publier ce qui n'ayant pas été mis au jour par les Bénédictins leur en paraîtra offrir le plus d'intérêt, à ne pas négliger d'éclaircir cette page des mémoires du chanoine Moreau, à laquelle, quant à nous, nous attachons le plus haut intérêt.

Voici qu'au quinzième siècle, les paysans des environs de Carhaix se soulèvent pour s'affranchir ds toute rente, quelque légère qu'elle pût être, car nous devons faire observer que ce pays, régi par l'usement de Cornouaille, d'où même il semblerait être descendu au littoral de cefte partie de la Bretagne, laisse la surface de la terre, c'est-à-dire les édifices, au colon qui l'habite, moyennant une très-légère redevance au seigneur foncier, qui même, si l'usement hui réservait le droit de congément, ne l'exerçait jamais. Cependant nous royons à toutes les époques ces hommes supporter, avec la plus vive impafience, ce joug qui avait été si léger pour eux, jusqu'à nos jours où de nombreux congéments, en leur donnant de l'argent qu'ils ne savent où placer, sont venus leur enlever leur part à la terre qu'ils ont toujours revendiquée comme leur patrimoine exclusif.

ne kur patrimoine exclusif. Outre ce soulèvement de 1430 ou 1489, nous voyons les habitants des enconnaîtront combien une paysantaille qui a l'avantage est cruelle et inexorable. Ils n'épargnèrent pas le sang des habitants, et ils firent tous les autres

virons de Carhaix tuer leur capitaine et accusés par M. Moreau d'avoir eu le projet de massacrer toute la noblesse, s'ils eussent été vainqueurs lors des deux attaques de Carhaix pendant la Ligue.

En 1675 de nouveaux impôts ayant soulevé une partie de la Basse-Bretagne, les habitants des environs de Carhaix ne furent pas les derniers à prendre les armes. Ils s'emparèrent du château du Kergoat, qu'ils ravagèrent et auquel ils mirent le feu.

Cette belle demeure des Le Moyne, grands écuyers héréditaires de Bretagne, ne fut pourtant pas détruite. Le dommage fut évalué fort haut, mais réduit à 600,000 liv., sur la demande de l'évêque de Cornouaille. Cette somme fut payée par les habitants des peroisses environnantes, à M. Le Moyne de Trévigny, seigneur du Kergoat.

Il y a trente-trois ans, nous avons vu de nouveau les habitants de Spézet se soulever avec une violence qui pensa faire employer des moyens coercitfs, parce qu'un propriétaire réclamait des rentes convenancières que lui devaient une partie des habitants. L'intermédiaire d'un gentilhomme du pays, qui, faisant justice à chacun, se porta arbitre et a conservé la vénération des deux parties, prouverait qu'il est plus facile qu'on ne le pense d'appaiser les passions des hommes, quand on s'adresse à leur raison, alors qu'aucune antipathie de foi et de croyance ne s'élève contre les pacificateurs.

Nos alliances nous attachant aux hommes qui habitent l'arête montagneuse de la Bretagne, nous devons dire d'où vient chez eux ce besoin d'indépendance absolue. Tous les hommes qui recherchent les races primitives des peuples sont d'accord pour trouver chez les habitants des montagnes d'Arès et des montagnes Noires, et des vallées qui joignent ces deux chaînes de montagnes, les premiers habitants de notre péninsule. Lors des migrations des Kymrys et autres habitants du Nord qui peuplent le littoral de la Bretagne, les anciens Armoricains se réfugièrent au centre du pays, et y conservèrent intact au fond de leurs âmes leur droit à la terre que les étrangers leur avaient enlevée. Les tenanciers des côtes de la Bretagne payaient au seigneur unc forte redevance pour un terrain productif il est vrai, mais de peu d'étendue, tandis que l'habitant de l'intérieur des terres jouissait d'un espace quelquefois immense pour le paiement de la rente la plus minime; ce joug était pour, eux insupportable, c'était le cachet de leur esclavage, eux à qui seuls de toute antiquité appartenait la terre.

Vovez la note nº 1 à la fin du volume.

actes d'hostilité qui sont coutumiers à ces barbares, comme ils l'ont toujours fait paraître ici et dans toutes les autres nations où il y a eu des soulèvements de la populace, qui est ordinairement trèscruelle en ces sortes d'occasions : témoins les cantons des Suisses, où ils ne cessèrent jamais, s'étant aussi révoltés, et presque en même temps, qu'ils n'eussent massacré toute leur noblesse, jusques au dernier, et depuis ce temps ont toujours le nom des nobles en détestation, comme jadis avaient les Romains le nom de roi en horreur après le superbe Tarquin. Nous avons avec bien de la douleur trop expérimenté pendant cette dernière guerre combien cette race de manants s'est inhumainement portée dans les occasions où elle a eu de l'avantage, n'oubliant aucune espèce de cruauté qu'elle n'exerçat comme il sera dit ci-après. Et pendant que cette grande armée de paysans battait ainsi la campagne dans tous les quatiers de ce diocèse, la noblesse, contre laquelle ce parti était dressé, ayant été avertie quelque temps auparavant de leurs desseins et conspiration, qu'ils pensaient secrets avant de se jeter en campagne, et ayant projeté de l'exécuter un certain jour de dimanche, chacune paroisse saccageant ses gentilshommes à jour fixe, comme les vêpres siciliennes, la noblesse, pensant à ce danger, s'assemble. jointe aux communautés et habitants des villes, et fait une forme de gros pour la plupart gens de che-

val qui se mettent à la suite de leurs adversaires, qu'ils pensèrent surprendre dans Quimper, où ils étaient à se rafraîchir. Mais sachant que la noblesse les suivait, ils quittent la ville, s'acheminant vers Pratanraz. Toutefois, voyant que s'ils descendaient davantage ils se trouveraient acculés entre la mer et leurs ennemis, et contraints de combattre en lieux désavantageux, joint qu'ils étaient suivis de près, ils prennent donc la résolution d'expérimenter la fortune, en hasardant le paquet en lieu ce leur semblant commode pour gens à pied et incommode pour la cavalerie en faveur des haies et fossés. Ils font halte auprès de Pratanraz et aux environs, où gens de cheval ne pouvaient que bien difficilement et sans péril les attaquer, et se fiant aussi en leur grande multitude. Et ainsi résolus en ces lieux, qui étaient montagneux, le dimanche quatrième d'août, qui fut quatre jours après leur entrée en la ville de Quimper, ils furent chargés et défaits, premièrement près dudit Pratanraz; puis s'étant ralliés en un grand pré, près la Boëxière, sur le chemin du Pont, s'entr'encouragent les uns les autres, font ferme de rechef, avec une forte résolution de vaincre; mais ils furent de rechef défaits sans beaucoup de résistance par leurs adversaires, qui étaient enflés par le bon succès de la première rencontre. Il en fut tant tué en ce pré que, depuis ce temps, le nom de Prat milgoff, c'est-àdire pré de mille ventres, lui est demeuré jusqu'à

ce jour. De cette défaite de paysans révoltés est venu le proverbe breton : Dalc'h mat , Jan , sac'h , c'hui duc e Breis; c'est-à-dire: Tiens bon, fais ferme, Jean, et tu seras duc en Bretagne; car leur principal chef, et celui en qui ils avaient plus de confiance, voyant la contenance des ennemis, bien montés et armés, qui venaient à bride avalée sur eux, commença à branler. Ce fut alors que pour le devoir rassurer ses compagnons et soldats lui dirent ces mots; mais toutes les promesses de grandeur ne le purent guérir de la peur qui l'avait déjà saisi, si bien qu'il s'enfuit des premiers, et tout le reste à son exemple le suivit. Voilà l'issue de cette guerre de communes révoltées, qui ne dura guère, qui n'était pas conduite par gens aguerris, mais par impétuosité brutale et sans ordre ni adresse, chose bien requise et très-nécessaire entre gens de guerre.

Aussi ai-je trouvé en quelque ancien fragment quelques écritures de main, chose assez remarquable, que l'église cathédrale de cet évêché, dédiée à Saint Corentin, son premier évêque, dès l'an 400, et quelque peu auparavant du temps des saints pères Augustins, Ambroise et Jérôme et Martin de Tours, était l'un des plus beaux temples de Bretagne; aussi est-ce un œuvre de prince, étant-entrepris d'un si haut style qu'il demeurait sans être fini, ayant été parplusieurs reprises cessé d'y travailler, depuis que le duché ne se gouvernait plus par ducs ses prìn-

ces naturels, et qu'il était passé par mariage à la couronne de France, et que les fonds qui étaient destinés par les princes du pays à la structure et bâtisse, qui étaient les impôts et billots, en furent divertis. Ce grand édifice demeurait imparsait, aussi bien que beaucoup d'autres, par faute de moyens, ce qui étant représenté à sa sainteté Alexandre VI, lors séant en la chaire de Saint-Pierre. l'an 1501 du grand jubilé, si je ne me trompe, ceux du pays, nommément le clergé de ladite église, soigneux de la perfection de ce grand œuvre, impètrent les indulgences plénières pour l'an 1501, tout aussi amples qu'elles l'avaient été l'an précédent à Rome, et tel que de notre temps avons vu à Orléans, savoir l'an 1620, pour même effet, savoir pour des offrandes qui y tombaient, faire rétablir leur église cathédrale de Sainte-Croix, ruinée par les hérétiques de notre temps, sous la conduite de leur chef, le prince de Condé, environ l'an 1566. Ce grand jubilé de St.-Corentin commença le dernier jour de mai et finit le jour de la Saint-Jean-Baptiste en suivant, et par ce moyen tombèrent de grandes osfrandes en ladite église, le peuple abondant de toute part. Et de ces deniers, pour la plupart, furent achevées les deux tours du grand portail occidental, qui avaient été commencées en l'an 1424, étant lors évêque Bertrand de Rosmadec, qui y mit en ladite année la première pierre fondamentale, ensemble avec le

seigneur de Languéouez, député du duc à cette fin, six ans avant la fondation du portail de Saint-Pierre de Nantes. En cette église de Saint-Corentin, d'ancienne tradition, on célébrait, le jeudi, jour que l'évêque fait les saintes huiles, trois messes annotées ensemble sur le grand autel. L'évêque au milieu, et deux dignitaires ou anciens chanoines à chacun côté, célébraient et consacraient chacun son hostie, et faisaient l'élévation ensemble, ayant chacun son pupitre, son livre et son calice; faisaient toutes les cérémonies, prononçaient les mots ensemble et tout d'un temps, tant à basse qu'à haute voix, n'avançant l'un plus que l'autre, fors que celui qui était au milieu chantait un peu plus haut pour éviter la confusion des voix. On ne trouvait pas longue cette belle et dévote cérémonie, et l'on n'a pas oui dire qu'il y en ait eu aucune semblable en d'autres endroits du royaume. Et à cause de cette solennité extraordinairement et partout ailleurs non ouie, il se trouvait ce jour-là un fort grand nombre de peuple au service divin, ce que j'ai vu plusieurs années, jusqu'à l'an 1585, que messire Charles du Liscoët, nouvellement évêque par la cession de messire François de la Tour, dit Penarstang, ayant fait un voyage à Rome, à son retour, ladite année 1585, abolit cette coutume, disant pour seule raison que l'un des célébrants empéchait la dévotion de l'autre. On ne sait s'il faisait cela de sa propre cervelle, ou si, en ayant conféré ailleurs, il ne trouvait la cérémonie tolérable. Cependant plusieurs autres évêques ses devanciers, recommandables en doctrine et autres vertus dignes de leur qualité, n'y auraient pas trouvé à redire, moins l'auraient-ils voulu ôter. Plusieurs autres choses se sont passées, dignes de mémoire, que le temps nous a ôtées avec les auteurs et contemporains, faute de les avoir mises par écrit. Mais retournons au propos de la guerre civile.

## CHAPITRE 11.

Commencement de la guerre civile en France.

La guerre dont nous voulons parler commença à s'éclore l'an 1584, et fut appelée au commencement la sainte Ligue des catholiques, qui cependant n'était guère religieuse. Et afin de mieux entendre ceci, nous reprendrons les choses de plus haut.

Le roi Henri de Valois, troisième du nom et dernier du surnom, se voyant sans enfants, hors d'espérance d'en pouvoir avoir, ayant été neuf ou dix ans en la compagnie de la reine Louise de Lorraine, fille du prince de Vaudémont, sœur du seigneur duc de Mercœur, et se sentant peut-être d'ailleurs impuissant à la génération, ou pour autres empêchements naturels ou accidents, commença à penser à un successeur au royaume, prévoyant bien les grands troubles qu'il y eût eu s'il n'y avait pourvu. Henri de Bourbon, roi de Navarre, était le plus proche, étant de la branche de Valois. Le roi le désirait ainsi, mais les empêchements qui seront dits ci-après lui faisant de la peine, il savait bien que ledit roi de Navarre ne serait aisément recu du peuple à cause de sa religion, car il faisait profession de calvinisme, et y avait été nourri de son enfance par sa mère Jeanne d'Albret, reine de Navarre, laquelle pendant qu'elle vécut en fut toujours infectée. Le roi n'ignorant pas combien le peuple avait à contre-cœur cette religion, et que trèsdifficilement reconnaîtrait-il le roi de Navarre pour son prince, s'il ne faisait profession de la catholique, dont il n'y avait aucune espérance, délibéra de mettre les affaires en tel état que malgré ceux qui en seraient marris, ledit roi de Navarre régnât en France après lui, ne se souciant pas beaucoup de religion qu'extérieurement. Mais l'exécution de ce dessein était très-difficile, le roi n'ignorant pas qu'il y avait un grand nombre des premiers seigneurs du royaume qui s'y opposeraient, tant des princes du sang que des autres. Entre les premiers, la maison de Lorraine, qui a toujours détesté cette prétendue religion, car la maison de Lorraine a toujours été l'ennemie mortelle des hérétiques, et d'autant plus que ces princes lorrains possédaient les premières charges du royaume (1), savoir : les

<sup>(1)</sup> PRINCES LORRAINS. - 1º Le duc de Mercœur : Philippe-Emmanuel de

ducs de Mercœur, de Guise, de Mayenne, tous frères; les ducs d'Aufnale, d'Elbeuf; le comte de Chaligny; les cardinaux de Vaudémont et de Guise; le chevalier d'Aumale et le duc de Nemours, tous

Lorraine, petit-fils d'Antoine, duc de Lorraine et de Bar et de Renée de Bourbon, duchesse de Mercœur, né le 9 septembre 1558, mort à Nuremberg, le 19 février. 1602 Il était fils de Nicolas de Lorraine et de Jeanne de Savoie-Nemours. Louise de Lorraine, femme de Henri III, était fille de son père et de Margaerite d'Egmont, sa première femme. Le duc de Mercœur eut de Marie de Luxembourg, duchesse de Penthièvres, vicomtesse de Martigues et fille unique de Sébastien de Luxembourg, duc de Penthièvres et vicomte de Martigues, 1º Philippe, mort jeune; 2º Françoise de Lorraine, duchesse d'Etampes, de Mercœur, de Penthièvres, vicomtesse de Martigues, née en 1592, mariée en juillet 1609, à César, duc de Vendôme et de Beaufort, mort le 8 septembre 1669. Il était gouverneur de Bretague.

2º Le duc de Guise: Henri de Lorraine, prince de Joinville, pair et grand maître de France, gouverneur de Champagne et Brie, né le 31 décembre 1550, tné à Blois, le 23 décembre 1588.

3º Le duc de Mayenne: Charles de Lorraine, second fils de François de Lorraine, duc de Guise, frère du Balafré, né le 26 mars 1554, amiral de France, et mort le 4 octobre 1611. Il était gouverneur de Bourgogne.

4º Le duc d'Aumale : Charles de Lorraine, grand veneur de France, nése le 26 janvier 1558, mort à Bruxelles, en 1631.

5º Le duc d'Elbeuf: Charles de Lorraine, grand écuyer de France, né le 18 octobre 1556, mort en 1605.

6° Le comte de Chaligny: Henri de Lorraine, fils de Nicolas de Lorraine, duc de Mercœur, et de Claude de Lorraine-Aumale, fut marquis de May, né le 31 janvier 1570, mort en 1601.

7º Le chevalier d'Aumale : Claude de Lorraine, abbé du Bec, chevalier de Malte, né en 1565, tué à Saint-Denis, le 3 janvier 1591.

8º Le cardinal de Guise : Louis de Lorraine, archevêque de Rheims, né le 6 juillet 1555, tué à Blois, avec son frère, le 23 décembre 1588.

9° Le cardinal de Vaudémont; Charles de Lorraine, évêque de Toul, puis de Verdun, né le 2 avril 1561, mort le 30 octobre 1587, frère du duc de Mercœar.

10° Le duc de Nemours : Charles-Emmanuel de Savoie, duc de Nemours et de Genévois, né en 1567, mi-frère du duc de Guise, ardent ligueur, mort sans alliance, en juillet 1595.

de ladite famille de Lorraine, en grand crédit, vaillants princes et bien-aimés du peuple, et qui avaient plusieurs enfants déjà grands qui donnaient de belles espérances de leur future générosité; contre tous ceux-ci et plusieurs autres le roi de Navarre pouvait s'attendre à avoir affaire. Pour se prévaloir contre tous ces obstacles, on pratique secrètement en Allemagne, de son autorité, et toutefois sous le nom du roi de Navarre et ses adhérents huguenots, car de ce nom sont nommés les calvinistes en France, une levée de reitres de quarante mille hommes, telle qu'on n'en a jamais vu en France de semblable pour y descendre, comme ils firent à temps préfix, et ce pour exterminer la maison de Lorraine et ceux qui voudraient empêcher les desseins et volontés du roi. Les princes catholiques n'ignorant pas les menées du roi, et dissimulant que le roi fût de la partie, firent une contreligue pour résister à cette esfroyable puissance d'étrangers, auxquels on devait faire joindre sur les frontières du royaume dix mille Français, et hasarder leurs vies et moyens pour maintenir leur ancienne religion et extirper l'hérésie qu'on voulait établir à coups de pistolets, et qui pis est par les secrètes menées de celui qui voulait être réputé le très-zélé défenseur de la religion. Or les princes contreligués étaient pour la plupart gouverneurs de provinces : lédit Mercœur en Bretagne, le duc de Guise lieutenant-général des armées du roi, le duc

de Mayenne son frère en Bourgogne, le duc de Nemours du Lyonnais et Dauphiné, le duc d'Aumale de Picardie, le duc d'Elbeuf de Normandie (1), le seigneur de la Trémouille de Poitou, le seigneur de Chaligny de Cambresis. Si bien que cette résolution est prise, et quand il en fut temps chacun se saisit de son gouvernement et mit bonnes et fidèles garnisons aux meilleures places et sans bruit. Et aussitôt fut fait levée de gens de guerre qui se jetèrent aux champs, et ce fut lors que les communautés se trouvèrent bien étonnées voyant que leurs villes et forteresses étaient déjà occupées. Le seigneur duc de Mercœur, frère de la reine régnante, s'empara du château de Nantes et fit sa demeure en sa maison de Brior, au milieu de la ville, et de presque toutes les autres places de son gouvernement, et même du mont Saint-Michel, situé sur la frontière de Normandie, et mit des capitaines et garnisons où il prévoyait que les habitants ne fussent bien disposés, ce qui était louable et saint étant question de résister par force à l'impétuosité des hérétiques, qu'on appelait en France huguenots. Et de fait, la plupart de la noblesse des villes et communautés, aussi bien que le simple peuple, bons catholiques, se montraient très-prompts et

<sup>(1)</sup> Avant que la Ligue ne fût adoptée par une partie considérable des Français, Louis de la Trémouille l'avait proclamée en Poitou et en Lorraine; il'y avait opposé son influence à celle du comte de Lude, gouverneur du Poitou pour le roi, et il n'avait pas tardé à le remplacer au nom de la Ligue.

affectionnés, si bien que le seigneur de Mercœur n'avait besoin de leur bailler des gens de guerre ni garnison pour les contenir. Il était obéi et reconnu pour chef du parti par toute la province, fors à Rennes, qui, après avoir fait comme les autres, se révolta sachant qui en était le légitime roi. La ville de Vitré demeura en l'obéissance de son seigneur de Laval, qui était aussi infecté de l'hérésie. Semblablement quelques châteaux, comme Brest en Léon, Kerouzéré, Tonquédec en Tréguier, le château de la Latte près Saint-Malo, Rostrenen et Corlay en Cornouaille, Châteaugiron et quelques autres. Le seigneur de Mercœur ayant mis un tel ordre aux villes et places de désense, ne remuait néanmoins rien au préjudice du pays, et tâchait de le maintenir sans guerre; si bien que les troupes qu'il y faisait s'acheminaient toutes vers le Poitou, où les buguenots faisaient leurs courses, tâchant de surprendre les villes et les châteaux.

En attendant la venue de cette grande armée d'Allemagne, qui s'acheminait déjà, les seigneurs de Rohan, de Laval, de Rieux, et plusieurs autres, se tenaient le plus communément à la Rochelle, retraite ordinaire des calvinistes. Ayant appris que les troupes du duc de Mercœur tenaient les champs vers Fontenay (1), sous la conduite du

<sup>(1)</sup> Malgré la précision du récit de l'auteur sur ce combat, qu'il place aux environs de Fontenay, il y a ici une erreur grave de sa part. Aucun historien

capitaine Blanchard, il n'y avait cependant qu'un régiment de gens de pied de six à sept cents hommes, ils firent un gros de plus de huit cents chevaux et à grandes journées s'acheminèrent de ce côté, en intention de surprendre les gens de pied à leur avantage et les défaire sans perte du leur ; ce qui sembla succéder selon leurs souhaits, car ils les découvrirent au milieu d'une plaine fort spacieuse, où il n'y avait moyen, selon leur jugement, de se sauver de leurs mains, n'ayant haie ni buisson pour se garantir contre cette grosse troupe de geus de cheval bien armés. Blanchard voyant le gros nuage qui venait fondre sur lui et sur ses gens, ne perd point courage et exhorte ses soldats à se montrer tels qu'il les avait toujours estimés, comme gens de courage, de vaincre ou de mourir avec honneur, puisqu'il n'y avait autre espérance de se sauver, et que tout ainsi qu'il avait été toujours participant de tous les dangers et hasards des guerres passées, ainsi serait-il à présent. Et sur ce que

ne rapporte ces faits, Ils ne peuvent avoir de rapport qu'au combat qui eut lieu au commencement d'avril 1586, près de Saintes, entre les troupes commandées par le prince de Condé et celles du capitaine Tiercelin, qui, après une vive défense, furent entièrement défaites. Le comte de Laval, à qui l'on dut une grande partie de la victoire, n'y périt pas, mais ses deux frères, Rieux et Sailly, moururent deux jours après des blessures qu'ils y avaient reçues. La douleur que lui causa leur perte, et celle qu'il avait faite peu de temps avant d'un autre de ses frères, fut si vive qu'il décéda le huitième jour après leur mort. Quant à René II, vicomte de Rohan, qui était aussi seigneur de Soubise du chef de sa femme, la célèbre Catherine Larchevêque, il mourut peu de temps après, à la Rochelle, à l'âge de 35 ans. On sait si sa veuve et ses entants maintinrent dans sa famille l'influence qu'il exerçait sur les protestants.

quelques-uns lui dirent qu'il avait un cheval pour se sauver quand il eût eu besoin, et que peut-être il les laisserait à la boucherie, il mit pied à terre et coupa les jambes à son cheval, ne voulant courir meilleure fortune que ses gens, lesquels se résolurent tous ensemble à si bien faire que, s'ils ne pouvaient en combattant sauver leur vie, pour le moins de vendre bien chèrement leur mort. Ils trouvent de bonne fortune au milieu de cette plaine un fossé, en forme de perrière bien large, où ils se flanquent, et en le bordant tout à l'entour de piquiers et de mousquetaires, attendant de pied ferme leurs ennemis qui les tenaient déjà pour défaits; et aussi bien ils furent attaqués de grande furie; mais on leur fit pleuvoir une grêle si dure de mousquetade, et les piquiers firent tel devoir qu'il ne fut pas possible à l'ennemi d'entrer sur eux, quelques efforts qu'il pût faire; si bien que ne pouvant rien avancer, il fut obligé de faire retraite, y ayant perdu la plupart de ses chefs, savoir le seigneur de Rohan, de Laval, de Soubise et de Rieux, et plusieurs autres personnages signalés de Bretagne, avec grand nombre d'autre noblesse, tant du Poitou que d'ailleurs, sans perte des gens de Blanchard.

Cette défaite fut une grande plaie pour les huguenots de Bretagne et du Poitou, et un grand avantage pour les catholiques, car étant grands et signalés, ils eussent bien donné des affaires au duc de Mercœur. Cette guerre s'allumait de plus en plus en France à mesure que l'on apprenait que l'armée des reitres s'avançait et s'approchait des frontières du royaume, si bien que l'année 1686 (1), ils y entrèrent par le pays de Lorraine, contre le gré du duc de Guise, qui n'avait des forces assez suffisantes pour les empêcher, étant au nombre de 50,000 hommes de combat, d'autres disent de 40,000 hommes, menant avec eux un grand attirail de bagages, de femmes, d'enfants, de goujats, de chariots, se montant en tout à plus de cent vingt mille bouches. Le roi, feignant être du parti des catholiques, et se disant le chef de la Ligue, encore que l'on sût bien le contraire, commanda au duc de Guise, Henri de Lorraine, son lieutenant-général, de s'opposer à eux et leur empêcher l'entrée du royaume, s'il était possible, sans lui bailler néanmoins les forces ni les fonds nécessaires pour faire des levées de troupes. Aussi son intention n'était autre que celle de Saul quand il fut commandé d'apporter cent prépuces des Philistins, qui était comme l'envoyer à la boucherie et comme à une ruine évidente selon le jugement humain. Mais le même Dieu qui assista David fut le protecteur du duc de Guise, et tourna la chose tout au rebours qu'il ne pensait devoir advenir; car encore qu'il n'eut qu'environ cinq à six mille hommes tant de pied que de cheval, après avoir plusieurs jours cotoyé l'ennemi et lui avoir fait retrancher ses vivres,

<sup>(1)</sup> C'est une erreur, ils n'entrèrent en France qu'en 1687.

épia si bien sa commodité qu'ayant appris que l'armée ennemie pour la plupart était en une ville champètre nommée Auneau, entre Chartres et Paris, il prit quatre mille hommes de pied et huit cents chevaux, et les assaillit au point du jour par le château où le capitaine du lieu étant de son intelligence, il les força, nonobstant leur forte résistance, car ils étaient grand nombre bien armés et. très-bien barricadés. Il y en mourut plus de cinq mille hommes, et le reste se sauva sous la faveur de la nuit, et encore difficilement, d'autant que la cavalerie, avait environné la ville, située en une belle plaine et les tuait facilement à la fuite. Le butin fut grand de chevaux et des équipages, les principaux chess y laissant la vie, et leur général même, qui était un grand baron d'Allemagne. Cette défaite advint l'an 1586, à Auneau, comme on l'a dit, à quatorze lieues de Paris, où j'étais alors, et je vis le même jour y rendre grand nombre d'enseignes et de guidons au Louvre au roi, qui y était, n'attendant rien moins que de telles nouvelles, et fit défense au duc de Guise de plus les poursuivre, sous prétexte qu'il voulait avoir l'honneur de les défaire lui-même, mais en effet c'était pour les sauver, ce qu'il fit, car s'étant mis en campagne, commande ses troupes de toutes parts de le venir trouver à Chartres. Il n'en fit pas mourir un seul, mais leur donna à tous sauf-conduit pour se retirer en Allemagne, défendant à toutes personnes de leur faire

aucun empêchement; ce qui leur servit beaucoup, car à peine un seul eût porté les nouvelles en leur pays, et néanmoins la plupart mourut de faim et de pauvreté, et ceux qui s'écartaient du gros de la troupe étaient aussitôt assommés par les paysans, si bien que l'on trouvait les chemins par où ils passaient tous parsemés de morts. Cette victoire tant signalée et quasi miraculeuse, ainsi obtenue par le duc de Guise, le mit en grande réputation d'avoir délivré le royaume d'un si grand ennemi, mais lui causa aussi une envie mortelle, comme cela est ordinaire que la vertu est toujours enviée; car le roi même le premier fut si jaloux de cette bonne fortune, qu'il ne cessa jamais qu'il n'en sit éclater les effets tragiques. Que dirons-nous après cela? car voyant que son dessein, qui était, par le moyen de cette grande puissance des étrangers, d'ôter tout obstacle à l'établissement du roi de Navarre huguenot, que le peuple et les princes catholiques n'eussent jamais reconnu; voyant, dis-je, que ce grand préparatif était tourné en fumée, ayant donné sauf-conduit à ce qui restait de reitres pour s'en retourner en Allemagne, il commença à penser aux moyens dont il pourrait se servir pour se défaire du duc de Guise, qui avait rendu de si bons services à l'état et au royaume.

Or, l'an 1588, au mois de mai, le jour de Saint-Nicolas, lorsque l'on y pensait le moins, le duc de Guise neuvième arriva à Paris. Ce que le roi voyant, et qu'il était arrivé sans force, jugea l'occasion très-

belle pour exécuter ses volontés pernicieuses contre le prince. Il mande à cet effet ses troupes aux environs de Paris, et double ses gardes; et s'étant fait rendre les cless de quelques portes de la ville, entre autres de la porte Saint-Honoré, Montmartre et Saint-Denis, fit entrer le douze de mai de grandes troupes à Paris, tant françaises que suisses, qui se saisirent de toutes les places publiques et avenues de la ville; les Suisses s'étant emparés du cimetière des Saints-Innocents, le Marché-Neuf et la Grève; les Français, les deux châteaux et le cimetière Saint-Jean, et plusieurs places commodes contre tous accidents. (1) Ce jour fixé étant arrivé, les habitants tendirent des chaînes et se barricadèrent partout si bien que lesdits soldats n'eussent pu bouger, et n'y avait aucun moyen de leur porter aucun morceau de pain ni un verre d'eau, et demeurant en cet état sans attenter aucune chose, jusques sur les quatre à cinq heures du soir, que les Suisses du Marché-Neuf, s'ennayant de tant jeuner, voulurent ouvrir les chemins pour s'en aller, furent chargés si rudement par ceux qui gardaient les barricades, et aussi des fenêtres des maisons, d'où l'on faisait pleuvoir sur leurs têtes une grêle de pierres, ce qui les obligea à demander bientôt miséricorde et mettre les armes bas, et lors le peuple cessa. Il en fut bien tué soixante ou environ, et d'a-

<sup>(1)</sup> Voir à la fin de l'ouvrage la lettre de henri III et la lettre d'envoi du duc de Mercœur.

vantage de blessés; les Parisiens, déjà échausfés, voulurent courir pour tuer les autres, tant français qu'étrangers, comme ils étaient. Le duc de Guise les empêcha et les fit rendre sans péril aux faubourgs, crainte que le peuple ne courût pour les assommer. Il se passa cette journée plusieurs particularités desquelles je fus témoin oculaire en ladite ville, qui seraient trop longues à réciter; et c'est de cette célèbre journée de barricades, que nos historiens chantent tous les jours si haut, non sans déguiser la vérité, que chacun raconte suivant sa passion et bien souvent tout au contraire de ce qui s'est passé. Il est certain que ces barricades furent faites d'une telle diligence que, dans moins de deux heures, il s'en trouva plus de dix à douze mille de faites, de quinze à vingt pas les unes des autres, jusques à celle de la grande cour du Louvre, du côté de Saint-Germain-l'Auxerrois, près la chapelle de Bourbon, et si fort que le canon eût été nécessaire pour les bouleverser; ce que voyant, le seigneur de Biron, père de celui qui fut depuis exécuté, dit au roi qu'il n'avait jamais cru Paris imprenable jusqu'alors. Le roi entendant que tout le peuple était sous les armes, quoique ce ne fût que pour sa défense, et qu'il n'y avait pas moyen de se saisir du duc de Guise; craignant enfin que cette populace n'entreprît davantage, il sortit de la ville par la porte neuve joignant la rivière, avec une belle cavalerie qu'il avait toute prête, marchant devant lui ses gardes à pied, et s'en alla à Vernon, de là à Rouen, et puis à Chartres, pensant qu'il n'y avait plus aucun moyen de s'aider que par une tenue des états généraux sous prétexte d'une réformation générale. Ils furent donc assignés au mois de décembre en ladite année, en la ville de Blois; et cependant le roi envoya une forte armée en Poitou, sous la conduite du duc de Nevers, en apparence pour faire la guerre aux huguenots, mais pour être toute prête sur pieds pour assister le roi si, après l'exécution de son dessein, qui était le massacre des princes de Lorraine, il en fût besoin, et en cas qu'il y eût quelques troubles.

Cette année sut tranquille; la plupart de l'été et de l'automne se passe sans aucune action de part ni d'autre, à la réserve d'une mauvaise place, qui était la Grenache, qui fut assiégée et où il y fut beaucoup tué de soldats à l'assaut; puis fit-on sonner la retraite lorsqu'elle était presque gagnée, de sorte qu'il n'y avait personne de bon sens qui ne jugeat bien que cette armée n'était pas dressée contre les huguenots, mais qu'il y avait quelqu'autre dessein qui n'était pas connu de tout le monde. D'autres devinèrent ce qui arriva dans la suite, et l'esset en sit soi, car, le vendredi 23 décembre audit an 1588, l'apostume d'une jalousie enragée que le roi portait à la vertu de la maison de Lorraine creva, et entre autre au seigneur de Guise, par l'effusion du sang de ce généreux et vaillant chef de guerre. Car le roi l'ayant mandé au matin de le venir trouver au château de Blois, où il était, le fit poignarder en sa propre chambre royale, par quatre coupe-jarrets qui s'étaient cachés à cette fin derrière la tapisserie; et le lendemain, qui fut la vigile de Noël, jour de samedi, il fit aussi massacrer monseigneur le cardinal de Guise, frère du duc, archevêque de Rheims, pair de France et abbé de Saint-Denis. Grandes cruautés à un roi très-chrétien, et aggravées par des circonstances qui surpassent en énormité, non-seulement les plus inhumains, mais les plus barbares tyrans de toute l'antiquité; car ceux-ci se sont contentés d'ôter la vie à leurs ennemis, laissant là leurs cadavres; mais l'autre, ne trouvant pas encore sa rage assez assouvie, la voulut exagérer par un nouveau genre de cruauté sur les corps morts de ces princes, qu'il commanda être publiquement brûlés (1) en la cour du château, pour en être le spectateur.

Mais d'autant que ce n'est point mon intérêt de m'occuper de ce qui s'est passé hors de cette province, l'entreprise s'étendrait plus loin, car le seigneur de Mercœur, frère de la reine, gouverneur de Bretagne, qui était alors à Nantes, et le duc de Mayenne, frère des deux princes occis, étant pour lors à Lyon, étaient destinés à la même boucherie.

<sup>(1)</sup> Les corps du duc et du cardinal de Guise furent consumés dans la chaux vive et leurs es brûlés par un chirurgien, dans un lieu particulier, pour ampêther les ligueurs d'en vénérer les restes comme coux des martyrs.

Le duc de Mercœur, frère de la reine, gouverneur de Bretagne, qui était lors à Nantes, avait été mandé aux états généraux et était parti de Nantes quand il recut une lettre de la reine sa sœur qu'il eût à s'en retourner, et lui donnait avis de ce qui s'était passé. On envoya à Lyon pour faire tuer le duc de Mayenne; mais le seigneur de Mendoze, ambassadeur pour le roi d'Espagne près du roi, s'en doutant bien, et peut-être en savait-il quelques secrets, le fit promptement avertir, et le messager qu'il y envoya fit telle diligence qu'il devança ceux que le roi y envoyait. Par ce moyen le duc de Mayenne eut le moyen de sortir de ladite ville avant que l'on sût aucune nouvelle du massacre. On fit aussi avertir le duc de Mercœur, qui était en Poitou, qui, faisant battre aux champs, se rendit aux environs de Blois pour empêcher que le roi ne branlât; mais cette mort du duc de Guise fut tant regrettée que la plupart des soldats et capitaines se débandèrent et s'allèrent rendre, partie à Orléans, d'autres à Paris et dans les autres places qui tenaient pour les catholiques, car depuis le jour du massacre des princes le roi fut regardé par le peuple avec horreur, non comme catholique, mais comme huguenot et protecteur des hérétiques. Ainsi par le sang des princes de Lorraine indignement répandu, et à la face des états qui devaient être un asile assuré, même aux scélérats, le masque d'hypocrisie étant découvert, le peuple ne douta plus de

l'intention du roi, qu'il disait être à la destruction de l'église catholique en ce royaume et l'établissement de l'hérésie par l'introduction du roi de Navarre, professeur et protecteur de la nouvelle religion, que l'on savait bien être de la partie.

Comme en effet il se joignit au roi incontinent après, il s'ensuit après cela une révolte générale du peuple des communautés; il n'y eût ville, bourgade, forteresse, qui ne secouât le joug de l'obéissance au roi, à la réserve de quelques-unes, qui furent retenues par force, par le moyen des garnisons qu'il v avait ou des citadelles qui les tenaient en bride, sans lesquelles le roi n'eût pas trouvé de logement en son royaume, tant le peuple avait en horreur un acte si cruel. Ce fut donc alors que chacun se déclara tout à fait, et où auparavant le parti de l'union était commandé par le roi et sous son autorité, duquel il feignait être le chef, quoiqu'il n'abhorrat rien plus, dorénavant le parti de l'union se réduisit sous l'autorité des princes catholiques contre les politiques, royalistes, hérétiques, huguenots, car ils avaient tous ces noms. Et de fait, au commencement, il n'y avait du parti de l'union que les catholiques; mais de l'autre, toutes sortes de gens y étaient reçus, pourvu qu'ils n'eussent jamais parlé de Dieu ni du Pape qu'avec blasphêmes. Que si quelquesuns plus scrupuleux en paroles en eussent parlé avec respect, on leur aurait aussitôt dit : Par la mort, par la chair, vous êtes un espagnol, un ligueur, un traître au roi. Les partis étant donc formés, la guerre s'alluma par tout le royaume avec une grande confusion et désolation. Il n'y avait province qui n'eût deux armées sur les bras, l'une de catholiques, qu'ils appelaient de la Ligue, et l'autre de royaux, autrement politiques. En Bretagne était le duc de Mercœur, beau-frère du roi Henri III, lors régnant, qui avait épousé la sœur dudit duc de Mercœur, chef dudit parti catholique, gouverneur de ladite province de Bretagne, et pour le parti du roi tantôt l'un et tantôt l'autre.

Le roi Henri III s'étant retiré de Blois après le massacre des princes de Lorraine, faisait sa résidence à Tours, pour être en plus grande sûreté et commodité d'un secours, plus des hérétiques du Poitou et de Gascogne que des catholiques, desquels il savait bien être haī. Il fut attaqué par l'armée du seigneur duc de Mayenne, frère des princes massacrés et lieutenant-général de la couronne de France pour les catholiques, qui, du premier abord, ayant pris les faubourgs du côté de la France, qui étaient merveilleusement fortifiés, et ne pouvant passer outre par rapport à la rivière qui était entre la ville et eux, et aussi ayant appris que le roi de Navarre, qui depuis fut roi de France, s'avançait à grandes journées pour joindre son armée des huguenots, desquels il était chef après le roi de France, le duc de Mayenne retira son armée

du faubourg, et en même temps il reçut lettre que le seigneur duc d'Aumale, gouverneur de Picardie et de Paris pour les catholiques, ayant assiégé Senlis avec de belles forces, avait été défait par les sieurs de Longueville, de Guipry, de La Noue, vieux capitaine breton, tout l'équipage de guerre perdu et le siége levé, et que, poursuivant leur victoire, après s'être présentés un jour entier devant Paris, près de Montfaucon, par forme de bravade, étaient allés assiéger Meaux. Le sieur de Mayenne s'y achemina à grandes journées, de quoi les soldats se trouvant fatigués, s'allèrent rendre à l'ennemi, qui diminua beaucoup l'armée du duc de Mayenne. Au seul bruit que l'armée catholique s'approchait de Paris, les royaux lèvent le siége de Meaux et se retirèrent vers la Picardie. Le roi ayant renforcé son armée des troupes et de la personne du roi de Navarre, se mit aux champs à la suite du duc de Mayenne, et en peu de jours vint jusques à Poissy, six lieues au-dessous de Paris, où il passa la rivière et alla assiéger la ville de Pontoise, où il fut occupé dix-sept jours, ce fut environ la mi-juillet, et enfin se rendirent par composition, après avoir vaillamment soutenu contre une armée de trente mille hommes commandée par deux rois. Dedans la ville commandait le sieur Villeroy le jeune, avec quelques compagnies lorraines, qui était fils de Villeroy, premier secrétaire d'état, qui acquit beaucoup d'honneur en ce siége.

La belle église de Notre-Dame, qui était aux faubourgs, sut ruinée pour lors par une mine. La ville étant rendue, et les garnisons y étant mises, le roi repasse la rivière de rechef à Poissy, et vint se présenter avec cette effroyable armée devant Paris, sur les derniers jours de juillet 1589. Le duc de Mayenne était dans Paris avec peu de forces, d'autant qu'il avait envoyé le duc de Nemours avec la plupart de sa cavalerie et partie de l'infanterie audevant de quatre mille reitres et quelques lansquenets, qui était le plus beau de son armée. Le roi sachant bien tout cela, joint la grande intelligence qu'il avait dans la ville, s'avança d'autant plus hardiment et se vint loger à Saint-Cloud, et ses gens ordonnaient les tranchées devant Paris depuis la rivière jusqu'au chemin du Bourg-la-Reine et Ville-juif. Le duc de Mayenne voyant l'ennemi si près se vint loger aux Chartreux, tout vis-à-vis, pour pouvoir commodément subvenir aux besoins. Les avant-coureurs de l'une et de l'autre part s'escarmouchaient incessamment devant les tranchées. Nous y vîmes tous une chose assez remarquable. Le premier jour d'août, environ les neuf à dix heures du matin, deux seigneurs cavaliers s'entrerencontrant à l'escarmouche, l'un au duc de Mayenne, nommé le sieur de Marolles, et l'autre du parti du roi, nommé le sieur de Marivault, tous les deux seigneurs de marque, et s'étant reconnus, se donnèrent le défi pour le lendemain pour se battre à

la lance à même heure et en même endroit, à la vue des deux armées, pourvu que les chefs le voulussent bien. Les chefs de l'un et l'autre parti, avertis respectivement par un trompette envoyé de l'un à l'autre, savoir du duc de Mayenne au roi de Navarre, qui était avec le gros de la cavalerie, commandant comme lieutenant du roi, qui était déjà blessé, comme nous le dirons ci-après. Le roi de Navarre et le duc de Mayenne ayant eu le combat pour agréable, si bien que le lendemain le sieur de Marolles se trouva le premier en la lice, tout armé d'armures blanches, monté sur sa monture ordinaire, qui était un cheval bai, et se promenant l'espace d'une heure attendant son ennemi, vit enfin arriver le sieur de Marivault, monté à l'avantage, couvert d'armes noires, ayant en tête un casque qui avait la visière à bandes (1). Ils ne parlèrent pas beaucoup, et commencèrent à exécuter leurs desseins, et courant l'un contre l'autre, la lance en arrêt, s'entrechoquent de telle force qu'ils rompirent tous deux leurs lances. Le sieur de Mari vault donna dans la mamelle au sieur de Marolles, mais le fer de la lance ne fit que glisser et ne l'offensa aucunement. Marolles porta droit

<sup>(1)</sup> D'autres historiens disent que ce fut Marivanlt qui se trouva sur le champ de bataille longtemps avant Marolles. Le roi avait été frappé une beure après le défi, et était mort avant la rencontre. Aussi Marivault, renversé par terre, s'écria-t-il, avant d'expirer : J'eusse été heureux de vaintre, mais j'eusse été malheureux de survivre au roi mon maître.

en la visière à Marivault, lui trausperçant la tête, dans laquelle se rompit le fer, et tomba roide mort à terre sans jeter un seul soupir. Ledit de Marolles prenant congé du duc de Merco-ur le jour précédent, et de toute la compagnie, dit ces paroles: Si le sieur de Marivault, dit-il, aujourd'hui a le même caquet qu'il avait hier, je lui donnerai de ma lance dans la visière. Ce décès s'exécuta à la vue des deux chefs et de cinquante mille personnes, car d'autant qu'il avait été assigné dès le jour précédent, qui était le premier jour d'août, chacun le savait en la ville, qui fut cause qu'il se trouva sur les tranchées et dans les champs voisins une multitude infinie de monde. Le corps du vaincu fut emporté par ceux de son parti; le victorieux se saisit du cheval et des armes de Marivault, qu'il fit porter par des pages. Une troupe de cavalerie et cinq trompettes le vinrent recevoir et le conduisirent au duc de Mayenne, qui était aux Chartreux. Ceci arriva sur les onze heures dudit jour, et dans le même temps arrivèrent deux religieux capucins qui se présentèrent au duc et qui assurèrent que le roi Henri III était mort dès les quatre heures du matin, et qu'ils avaient assisté à ses derniers soupirs. Il avait été blessé le jour précédent par un jeune religieux jacobin du couvent de Paris, prêtre fort simple et dévot. Il était sorti de son couvent dès le pénultième de juillet, pour aller dire la messe au comte de Brienne, prisonnier de guerre au Louvre, duquel il prit des lettres et de plusieurs autres de Paris, pour porter au roi à Saint-Cloud et aux autres grands de l'armée. Il y arriva sans aucun danger le dernier de juillet, sur la vêprée, et se fit présenter le lendemain au roi, à son lever, pour lui donner les lettres qu'il portait, lesquelles le roi lut en sa présence. Après quoi il dit au roi : Sire, j'ai quelques paroles de créance à vous dire de la part de vos bons serviteurs de Paris, que tout autre ne doit entendre. En même temps, le roi commanda à ses gardes qui étaient à l'entour de lui de se retirer un peu, ce qu'ils firent de quatre à cinq pas. Après quoi ce religieux lui dit : J'ai une lettre de la part de... et en disant ces mots mit sa main droite dans sa main gauche, feignant tirer ladite prétendue lettre, mais ce fui un couteau long de tranchant et court du manche, duquel bien soudainement il donna un coup dans le petit ventre du roi et assez avant, et y laissa le couteau. Le roi le retira aussitôt et en bailla au visage du moine un grand coup près de l'œil. Dans l'instant les gardes l'assaillirent et l'accablèrent de coups de hallebarbes, n'ayant pas la patience de le réserver pour savoir qui eussent pu être les complices de cet horrible assassinat. Le roi en mourut le lendemain, quatre heures du matin, le second d'août, ayant seulement vécu dix-huit heures après sa blessure. La roi de Navarre, Henri de Bourbon, se trouva fort à propos à l'armée pour se faire déclarer et proclamer roi de France, comme étant le plus proche parent en ligne masculine à succéder à la couronne, parce que le roi défunt était décédé sans hoirs; mais d'autant qu'il était calviniste de religion et de son enfance, le peuple ne l'avait pour agréable et en voulait un autre.

S'étant donc fait reconnaître pour roi de France, comme étant le plus proche en ligne, dans son armée, le troisième jour d'août, il lève le siége de devant Paris et s'en va passer au pont de l'Arche la rivière de Seine, et assiège Rouen du côté des Chartreux; et ayant déjà fait brèche, ceux du dedans firent une sortie, en laquelle ils repoussèrent les assiégeants et gagnèrent les canons, mais faute de chevaux ne les purent rendre dans la ville, à la réserve des couleuvrines, qu'ils emportèrent et les moindres pièces.

Cependant le duc de Mayenne avait reçu son secours de reitres et lansquenets que le duc de Nemours, son frère utérin, lui avait amenés, et s'étant mis aux champs, s'en va à grandes journées vers Rouen. Le roi de Navarre, au bruit de sa venue, lève le siége devant Rouen et se retire à Dieppe, où le duc de Mayenne l'assiège jusqu'à plus de six semaines; et ne pouvant rien avancer, et même ayant perdu plusieurs de ses gens en une sortie où le sieur de Bagonne, colonel de la cavalerie légère, avait été tué et ledit duc de Mayenne blessé d'une chute de cheval, joint quelques défiances qu'il qu'il avait de partie des siens, leva le siége et retira son armée, très-fatiguée de l'hiver qui était déjà facheux, vers Amiens en Picardie, pour la rafraichir.

Le roi de Navarre avait une grosse intelligence dans Paris, qui fut cause que sitôt que le duc de Mayenne s'était retiré, comme nous avons dit, de devant Dieppe, il s'achemina à grandes journées à Paris, où il se trouva trois jours après son départ du siége, la vigile de la Toussaint, et ayant fait reconnaître les tranchées du faubourg du côté de Saint-Germain, Saint-Jacques, Saint-Marceau et Saint-Victor, par quelque trente cavaliers, desquels il en fut tué un , le lendemain jour de la Toussaint, au point du jour, il fait assaillir tous les susdits faubourgs ensemble, et sans beaucoup de résistance, et ensuite fait mettre du canon sur les plates-formes desdits faubourgs, avec grande tuerie de ceux de la ville, qui ne purent gagner les portes, au nombre de plus de cinq cents, et cependant avec perte des siens. Si les soldats victorieux ne se fussent pas arrêtés au pillage des faubourgs et sussent allés tout droit aux portes, comme leurs capitaines les voulaient mener, sans doute ils fussent entrés dans la ville; mais il ne fut pas moyen après cela de les y faire aller : Dieu le voulait ainsi. Le sieur du Rosne, que le duc de Mayenne avait fait gouverneur de Paris, se rendit fort suspect de cette intelligence, car étant à la porte de SaintGermain, qu'il tenait ouverte comme attendant l'ennemi, ne la voulut fermer, quelque prière qu'on lui en fît, jusqu'à ce que nombre de Parisiens qui étaient présents sous les armes le taxèrent de trahison et comme tel le voulurent tuer, et d'euxmêmes fermèrent les portes, voyant que l'ennemi s'approchait pour s'en saisir. Tout ce jour-là l'ennemi fit ses approches et planta quelques pièces de canon devant les portes de la ville, et fit battre l'abbaye de Saint - Germain - des-Prés, où il y avait garnison de ceux de la ville, qui se rendirent voyant le pont-levis abattu à coups de canon, et se retirèrent la vie sauve dedans la ville, et avaient dépêché en toute diligence le duc de Nemours, avec huit cents chevaux, qui arriva eu Paris par la porte de Saint-Denis dès le soir de la Toussaint. Le duc de Mayenne marchait après avec le gros de l'armée, qui arriva le matin en suivant, qui était le jour des Trépassés. Incontinent leur arrivée, ils se disposèrent pour faire une sortie par trois portes, Saint-Jacques, Saint-Marceau; Saint - Victor, qu'on avait maconnées le jour précédent. L'ennemi fut bientôt averti de la venue du secours, et se doutant de ce qui en adviendrait, avait levé le siège et fait avancer le bagage et autres équipages de guerre, si bien que les catholiques sortant trouvèrent les faubourgs vides. Ils voient la cavalerie de l'ennemi qui se retirait en bel ordre, sur laquelle ayant voulu entreprendre, ils n'eurent aucun avantage.

Mais retournons en Bretagne, et remarquons les choses les plus remarquables qui s'y sont passées depuis le massacre des princes jusques à la paix, qui fut l'an 1598.

## CHAPITRE III.

Le comte de foissons enveyé en Bretagne par le Rei pour résister au duc de Moreccur.

Après la mort des princes de Lorraine, à Blois, le roi envoya en Bretagne le sieur comte de Soissons (1), prince du sang, fils du feu prince de Condé, qui fut tué à Jarnac l'an 1569, avec de belles forces, pour y être lieutenant-général sous son autorité, et pour tenir en bride le sieur de Mercœur, qui tenait presque toute la province, à la réserve de Rennes, Vitré et quelques autres places. Comme il s'acheminait vers Rennes pour y faire vérifier ses lettres de lieutenance, il vint lo-

<sup>(1)</sup> Charles de Bourbon, comte de Soissons, grand maître de France, fils de Louis I, prince de Condé, et de Françoise de Longueville. Son fils étant mort sans enfants, le comté de Soissons passa, par sa fille Marie, à une branche de la maison de Savoie-Carignan.

ger à Châteaugiron; ce fut environ la fête du sacre. Le duc de Mercœur ayant eu avis de son chemin, se trouve avec une bonne troupe de cavalerie et arquebusiers à cheval, lesquels ayant mis pied à terre se ruèrent sur le bourg, et, après quelque résistance, forcèrent les barricades et ceux qui les défendaient, desquels ils tuèrent un grand nombre. Les autres se rendirent, aussi bien que le sieur comte de Soissons, qui fut mené prisonnier au château de Nantes, où il fut plusieurs mois et fort humainement traité, d'où il se sauva subtilement, et voici comment. Il faisait faire sa cuisine en ville, chez un pâtissier en la rue du Château, et ses vivres lui étaient rendus deux fois le jour par ses gens, en un grand panier de clisse, autrement une manne longue de quatre pieds ou environ, portée par deux hommes, où l'on pouvait mettre ensemble toutes les sortes de mets, et quand il avait diné ou soupé, les mêmes porteurs rapportaient le panier en ville. Les soldats qui le gardaient avaient toujours coutume d'ouvrir le panier allant et retournant, dont le sieur comte fit semblant de trouver mauvais, et présenta requête à mesdames de Mercœur et de Martigues, sa mère, représentant qu'il avait des ennemis qui, sous prétexte de voir dans le panier, pourraient jeter quelque poison dans ses viandes, et suppliait lesdites dames, car le duc de Mercœur était en campagne, de faire défense auxdits soldats de plus découvrir ledit panier. Les dames lui accordèrent sa requête et firent lesdites défenses. Quelques jours après il feignit être malade, et une après-diné il mit un sieur page dans son lit et se mit dans le panier, se fit porter de même par ses serviteurs, qui passèrent les gardes et le rendirent chez le pâtissier, où il s'habille en paysan et sort par la porte Saint-Pierre, va trouver un cheval qui l'attendait à Richebourg, sur lequel il gagne Angers. Les gardes, qui le crovaient au lit malade, ne surent de rien que le lendemain. Dieu sait si les Nantais furent étonnés lorsqu'ils surent son évasion, et les dames encore davantage, d'autant que le duc de Mercœur leur en avait étroitement recommandé la garde, disant que si le malheur lui en voulait qu'il fût pris en guerre, il pourrait être rendu pour l'autre par échange. Les dames de Mercœur et de Martigues usèrent de grande civilité à son égard, car, après s'être sauvé, elles lui firent rendre son buffet, qui était beau et riche, et lui envoyèrent son page qui avait fait le malade, et tous ses autres domestiques.

La mort du roi courut en peu de temps par toute la France, et fut sue en cette ville de Nantes le jour de la Saint-Laurent, dixième d'août, nonobstant les dangers des chemins, étant mort le second dudit mois. Le duc de Mercœur envoya le sénéchal de Fougères (1) à Rennes pour leur porter ces nou-

<sup>(1)</sup> Ce sénéchal de Fougères se nommait Belouan de la Villereine.

velles, et aussi pour leur représenter de sa part qu'ils eussent à s'unir avec les autres villes et communautés et le plat pays de la province, avec plusieurs belles raisons sur ce sujet. Mais la cour du parlement le fit arrêter et le constitua prisonnier, ne voulant ajouter foi à ces nouvelles, et cependant véritables. On lui fit faire son procès, et, comme perturbateur du repos public, il fut condamné à être pendu ; ce qui fut exécuté. Ils disaient que ces nouvelles étaient forgées à plaisir et débitées à plaisir pour faire soulever les habitants de Rennes pour rendre ladite ville au duc de Mercœur; car ils savaient bien qu'une bonne partie des habitants étaient ligueurs, et tout le clergé, naturellement ennemi des hérétiques, et il y en avait même dans le parlement qui favorisaient le parti de l'union, lesquels l'on a vus après quitter Rennes, comme nous le dirons ci-après. Le duc de Mercœur fut très-scandalisé que l'on avait ainsi traité le sénéchal de Fougères par lui envoyé, et pour un si léger sujet, ne portant que des nouvelles véritables. Il se proposa la vengeance sur personne de pareille étoffe et qui l'avait bien autrement mérité, c'était sur le sénéchal de Laval, qu'il tenait prisonnier à Nantes, au château, non comme prisonnier de guerre, qui peut être délivré en payant rançon, mais comme personne de justice, d'autant que cet homme, n'étant juge que d'une barre inférieure, avait été assez téméraire que de faire le procès, par

sa cour de Laval, audit seigneur de Mercœur, prince et pair de France, lieutenant, frère du roi, et gouverneur en Bretagne, et l'avait atteint et convaincu du crime de lèse-majesté, où les cours du parlement de cette province, ni les privés conseils du roi, ni les quatre maréchaux de France, n'avaient osé toucher. Le sénéchal de Laval l'ayant donc bien mérité, paya l'écot en revanche du sénéchal de Fougères, qui était innocent, et on lui fit son procès et il fut condamné à être pendu; ce qui fut exécuté au Bouffay, à Nantes, l'an 1588, au mois d'août.

La mort du roi Henri de Valois, troisième du nom, et le dernier de ladite race de Valois, qui avait régné en France environ trois cents ans, découvrit les affections d'un chacun et sembla séparer le bon grain du mauvais, les catholiques d'avec les hérétiques, athéistes, politiques, et de tous côtés il s'en fit deux partis. Il n'y eut donc ville ni bourg où la division ne régnât; mais presque partout les catholiques l'emportaient, sinon dans les places où il y avait des citadelles et châteaux, et où il y avait des capitaines établis par le feu roi, de gens propres à ses desseins, comme Angers, qui fut malgré la ville retenue en son obéissance par le fort château. Il en fut de même à Orléans, Rouen et plusieurs autres, si les citoyens n'y eussent pour. vu, et en Bretagne Saint-Malo, par le moyen du

sieur de Fontaines (1), qui commandait au château. Mais les habitants le prirent de nuit par escalades de cordes et par le plus fort endroit qui y fût, qui était la grosse tour le plus près de la porte de la ville par dehors; le château de Brest, commandé par messire René de Rieux, seigneur de Sourdéac, seul demeuré en ce pays bas du parti du roi, et qui était l'une des plus fortes places du royaume, où il y avait une grosse garnison pourvue des commodités de la mer et de la terre. Le gouverneur qui y était ne craignait aucun ennemi, et non-seulement molestait l'évêché de Léon, qui était du parti contraire, en prenant son temps si à propos qu'il les obligeait malgré eux à se ranger de son côté, quoique ce fût contre leur volonté, mais de plus en retirait de grosses contributions de deniers, premièrement de la noblesse et de toutes les paroisses du diocèse; et quant à Quimper, elle ne fut pas exempte de ces divisions. Presque tous les habitants tenaient tous pour les catholiques, entre autres les ecclésiastiques et le corps du chapitre, à la réserve du seigneur évêque Charles du Liscoët, qui se montra fort douteux dans les commencements, et peut-être sollicité par son frère ainé, le sieur de Coëtnempren, président au présidial, qui était homme du temps. Mais enfin ledit sieur évêque se détermina tout à fait, et son frère

<sup>(1)</sup> Honorat du Bueil, comte de Fontaines, gouverneur de Saint-Malo et lieumant-général pour le roi en Bretagne.

fit bonne mine, à quoi servait bien le voisinage du château de Concarneau, dans lequel commandait le sieur de Lézonnet, beau-frère desdits évêque et de Coëtnempren, d'autant que Coëtnempren et lui étaient mariés aux deux filles de la Costardaye (1), et Lézonnet tenait lors pour le parti des catholiques, sous l'autorité du seigneur de Mercœur, combien que quelque temps après ils tournassent casaque, comme nous le dirons ci-après. Quant à messieurs de la justice et du siége présidial, il n'y avait que trois qui fussent affectionnés pour le parti des catholiques; savoir, maître René Dudresnay, alloué; Tanguy de Botmeur, sieur de Kerynaire, conseiller, et Alain Le Guiriec, sieur de Bonescat, avocat du roi ; le surplus, qui était maître Jacques Laurent, sieur de La Motte, sénéchal (2); Philippe de Trégain, dudit lieu, lieutenant; le sieur de Coētnempren, président; Ollivier Berthault, Barnabé le Gallays, sieur de Mascosquer; Noël de Cléhuenan, sieur dudit lieu; Jean Pérault, sieur de Kerguern; Jacques de Lézandevez, sieur du Rubien; Mathieu Lohéac, procureur du roi, et maître Si-

<sup>(1)</sup> Suzanne le Prestre, fille du sieur de Lézonnet et de Jeanne Glé de la Costardaye, épousa Julien du Pou, sieur de Kermoguer, de la paroisse de Moêlan, près Quimperlé.

La Ligue avait obligé Henri III de lui donner deux places de sûreté en Bretagne, et de fournir aux frais de leurs garnisons. Il accorda Dinan et Concarneau. Le duc de Mercœur avait donné le gouvernement de Concarneau, pour la Ligue, à Ollivier le Prestre, sieur de Lézonnet; lui et le sieur de Coëtnempren avaient épousé les deux sœurs du nom de Glé de la Costardaye, de l'évêché de Rennes.

<sup>(2)</sup> C'est un des ancêtres de MM. du Laurent.

mon Aubert, tous conseillers, favorisaient l'autre parti sans se beaucoup soucier du péril de la religion. Communément cette qualité de gens est plus politique que pieuse, mais surtout le sénéchal se montrait le plus passionné et faisait tout ce qu'il pouvait par beau et par menace, interposant son autorité. Les catholiques remontraient le danger que la religion ne fût altérée en France comme en Angleterre; que le roi de Navarre, qui s'était fait déclarer roi de France, ne faisait profession que du calvinisme et en avait toujours été le protecteur, et que tous les pays de son obéissance étaient par son moyen de cette secte. Ce fut pour lors que le sénéchal répondit que quand le roi serait un diable incarné, qui aurait les cornes aussi longues que les bras, qu'il serait toujours son serviteur, parole qui ne tomba pas à terre et qui fut interprétée de plusieurs, et plutôt dite par l'affection qu'il portait non pas tant à la personne du roi qu'à la religion qu'il professait. Ces divisions durèrent depuis le commencement d'août jusques à la fin de septembre, le sénéchal et ses adhérents tachant toujours d'altérer les affections des habitants pour les saire déclarer royalistes, comme on les appelait en œ temps-là, et à recevoir garnison dudit parti pour la sureté de la ville et pour se prévaloir contre la garnison de Concq, qui tenait pour le parti des catholiques, où il y avait une compagnie de chevaulégers bien complète et équipé, et nombre de

gens de pied qui étaient tous les jours aux portes de la ville. Le sénéchal, ne pouvant rien faire par beau. nì réussir à ses desseins, ayant reçu quelques lettres du roi ou de la cour du parlement de Rennes, voulut les faire publier en l'audience du siége, la veille de la Saint-Michel, en septembre, ce qu'il fit en grande assemblée du peuple, en enjoignant des' y soumettre, avec des paroles d'aigreur hautes et fières, et d'y porter état sur des grosses peines, ce qui fit un tel trouble en l'esprit des habitants, assistés des religieux cordeliers, qu'ils prirent des arquebuses et se mirent aux portes qui flanquent l'auditoire. Ce fut au sénéchal avec les autres juges et habitants de son intelligence de se sauver, croyant que ce fût leur dernière peur, en. core qu'ils ne fussent suivis de personne. Cette épouvante fut si grande que le sénéchal ne se rassura pas qu'il ne fût hors de la ville; et montant à cheval, accompagné de deux conseillers dudit siége, Philippe de Ringuiers et Simon Aubert, s'enfuirent à Brest, place de leur parti, où ledit de Ringuiers, d'autant qu'il était homme capable, fut du conseil du sieur de Sourdéac, gouverneur de la place, jusques à la réduction de cette ville de Quimper en l'obéissance du roi, en octobre 1594, s'étant fait catholique. Le sénéchal se retira à Rennes, et Aubert alla courir le pays, la charge duquel je possède à présent. Quant aux autres officiers et habitants qui fa-

vorisaient les mêmes, ils ne s'absentèrent pas et prétèrent le serment de fidélité au parti des princes catholiques, sous le gouvernement du sieur de Saint-Quérec et du Hilgui, nommé du Quellennec, et s'y soumirent en apparence jusques à trouver l'occasion de faire voir que leurs serments n'étaient pas sincères. La ville de Quimper se trouvant donc fermée par ces moyens au parti catholique, par la retraite des personnes cidessus mentionnées, ledit Jean du Quellennec était un gentilhomme sage, prudent, vieux soldat, qui se comporta en cette charge avec le contentement des habitants de l'un et de l'autre parti, quoique naturellement d'une humeur revêche. Presque toute la Basse-Bretagne obéissait donc au gouverment du duc de Mercœur, lorsqu'une jeune tête éventée, nommée Trogoff, sergent à Locrenandu-Bois, près Douarnenez, homme assez courageux, ayant reçu une lettre de messire Toussaint de Beaumanoir, baron du Pont (1), assemble

lacques de Beaumanoir, baren du Pont, mourut à Rennes desauites d'un coup d'arquebusade qu'il avait reçu au siège d'Ancenis, où il commandait la noblesse du parti du roi, en 1590. La description des obsèques qui lui furent faites remplit plusieurs pages du troisième volume des preuves de l'histoire de

Bretagne.

<sup>(1)</sup> Le baron du Pont (Pont-l'Abbé) et de Rostrenen était alors Jacques de Beaumanoir, vicomte du Besso par son mariage avec Jeanne du Quellennec. Il avait hérité de ces deux fiefs à la mort de Charles du Quellennec, baron du Pont et de Rostrenen, qui avait pris le nom de Soubise, lorsqu'en 1563 il épousa Catherine Larcheveque, dame de Barthenay et de Soubise. Elle l'attaquait devant les tribunaux pour impuissance, lorsqu'il fut massacré le jour de la Saint-Barthelemy. Elle épousa depuis René II, vicomte de Rohan.

quelque nombre d'hommes de son humeur et se va jeter dans le château du Pont, où étaient aussi d'autres huguenots: le sieur de Kerouant (1), sa femme, son fils, aussi de même religion; la dame de Lacoudrais, le sieur de Beaucours (2), demeurant à Kerbullic; du Marhallach, de Kerfeunteunic et les officiers du Pont, avec plusieurs autres tant de la ville que des environs, noblesse et autre. Trogoff se porte comme capitaine de la place; les autres lui obéissent comme celui qui avait mandat du seigneur. Cela fait, il commence à courir sur le plat pays et vient jusques aux portes de Quimper, où il n'y avait que les habitants non aguerris. Ledit Trogoff ne pouvait mettre les pieds hors du château qu'il ne fût sur les terres du parti contraire, ce qui était cause qu'il faisait bien ses affaires, car le pays était peuplé et riche. Enfin, ennuyé de tant de bravades de la part d'un pareil original, la délibération fut de l'assiéger. Le sieur de Lézonnet, gouverneur de Concarneau, y fit traîner le canon de ladite place, avec sa garnison, habitants, plusieurs de la noblesse, comme les sieurs de Goulaine (3), du Faouët son frère, de Rosam-

<sup>(1)</sup> Le sieur de Kerouant était de la paroisse de Plounéour.

<sup>(2)</sup> Le sieur de Beaucours , de la paroisse de Bothoa , avait épousé l'héritière de Kerbullic , en Beuzeo-cap-Caval.

<sup>(3)</sup> Le sieur de Goulaine, et son frère le sieur du Faouët, dont il est souvent fait mention dans ces mémoires, étaient fils de Claude de Goulaine et de Jeanne de Bouteville, dame du Faouët. L'aîné, Gabriel, marquis de Goulaine, épousa Françoise de Bretagne, fille d'Odet de Bretagne, comte de Ver-

poul(1), de Kerservant (2), de Laporte-Neuve (3), de Kerdégace (4), du Cosquer (5), Trévanec (6), Penguilly, de Trohannet (7) son frère, et plusieurs autres, avec les habitants de Quimper en grand nombre; les communautés de Penmarc'h et Audierne, de Douarnenez et une multitude de populace: chacun y allait comme à des noces. Le siége étant posé devant, on fait jouer le canon, premièrement contre les défenses et parapets, et aussi contre la tour, où il ne faisait pas grand effet. On délibère d'aller à la sape, mais ce ne fut pas exécuté; enfin, après avoir demeuré quelques jours

tus ; le second . Jean de Goulaine , baron du Faouêt , avait épousé Maurice de Plœuc , héritière de la bannière de Poulmic , en Crozon.

(1) François de Carné, sieur de Rosampoul, était second fils de Jérôme de Carné, capitaine de Brest. Il fut maréchal de camp de l'armée de la Ligue en Breizgne, et mourut l'an 1628.

(2) Le sieur de Kerservant était seigneur de Créménec, dont Fontenelle s'empara plus tard, et dont il fit une de ces sorteresses éparpillées dans la Comouaille d'où il mettait tout le pays à contribution.

La famille de Kerservant, dans l'évêché de Vannes, portait de gueules à din billettes d'argent. Elle était éteinte lors de la réformation de la noblesse en 1667.

- (3) Le sieur de Laporte-Neuve se nommait Ollivier de Guer, et était aussi seigneur du Pontcallec.
- (4) Le sieur de Kerdégace, dont le nom était celui de sa terre, était de la paroisse de Beuzec-cap-Caval
- (5) Le sieur du Cosquer se nommait Kerlazret. Il fut père de Jeanne de Kerlazret, dame du Gosquer, qui épousa, en 1625, Alain Euzenou, sieur de Kersalann.
- (6) Le sieur de Trévanec , des environs de Pont-l'Abbé , se nommait Jeau de Combonst
- (7) Le sieur de Penguilly et le sieur de Trohannet en Briec, qui appartient tepuis longtemps aux Tréouret de Kerstrat, étafent frères; Penguilly était leur nom.

en bloquement, un certain jour, comme Trogosf regardait les assiégeants par une petite lucarne, un soldat lui tira une arquebusade, qui lui porta dans le front, duquel il mourut soudainement. Les autres du dedans voyant leur capitaine mort demandèrent à capituler, ce qu'ils obtinrent aux conditions que quelques - uns, entre autres ceux qui étaient huguenots, comme le sieur de Kerouant et son fils, demeureraient prisonniers du sieur de Lézonnet, et rendus à Concarneau, où puis après ils payèrent cinq mille écus outre les frais. Les assiégeants trouvèrent assez bon butin dans le château. Le sieur de Kerouant y perdit beaucoup, car il avait retiré tout son meuble dans ledit château, qui était très - beau et de grand prix. Il y avait force vaisselle d'argent pour servir trois à quatre plats; des joyaux et autres meubles de prix et en grand nombre ; le tout sut perdu et en outre les maisons pillées. Lézonnet se retirant fit descendre l'horloge qui était au château du Pont, et la fit transporter à Concarneau, où elle est tout depuis, qui est la meilleure de Bretagne. Depuis l'on dit : l'on ouït de Concarneau sonner l'horloge du Pont, encore qu'elle soit petite; si elle n'y était, elle n'y serait pas ouie. Le sieur du Mahallach (1) fut cause de la reddition

<sup>(1)</sup> Alain, sieur du Marballach, dont il est question dans ces mémoires ne laissa que des filles de son mariage avec Marguerite Le Prestre de Lédudit

dudit château, de quoi il fut blâmé par les autres du dedans, l'accusant d'intelligence secrète et de trahison. Cette place du Pont rendue, l'armée se dissipa, chacun se retirant de son côté, et l'on ramena le canon à Concarneau, d'où il avait été pris.

zonnet. Son frère, Louis du Marhallach', sieur de Lesnarvor, qui épousa l'héritière de Kerraoul, est l'auteur de la famille de ce nem, qui existe aujourd'hui.

# CHAPITRE IV.

Surprise de Concarneau. — Reprise de cette place.

Mais il est à propos de parler un peu de plus loin de cette forteresse, qui est de grande conséquence au pays, et pour y faire plus de mal que de bien, soit en temps de paix ou de guerre civile ou étrangère, capable d'y loger une grosse garnison, et qui serait toujours en état de contrecarrer la ville de Quimper, de la ranger à sa dévotion et ruiner le pays à son aise, comme nous avons vu de notre temps par expérience tant que la présente guerre a duré.

Concarneau, soit qu'on l'appelle ville ou château seulement, c'est de quoi je ne m'embarrasse guère, est situé dans la paroisse de Beuzec-Conq, située en une forte assiette, étant sur un roc peu élevé, tout environné de marécages et de mer, à l'exception du côté de la principale porte, qui est

vers l'occident, où il y a un bon retranchement et doubles murailles avec deux grosses tours, une evers la mer et l'autre vers la terre, ayant quaante pieds d'épaisseur dans la muraille, et bien Lanqué et garni de canons. La mer est presque touours à l'entour, excepté aux fossés de ladite porte quand elle est basse; mais sitôt que son flux commence, il y a de l'eau qui fait qu'elle est fort aisée à garder. Située en un pays uni et découvert, sans subourgs ni maisons que bien éloignés, ladite place est de forme ovale, avant environ quatre cents pas de long et cent ou six vingts de large. Il n'y a qu'une rue bien bordée de maisons, où demeurent nombre d'habitants riches par rapport à leur commerce sur la mer, c'est pourquoi elle est aussi appelée ville. Il y a trois portes. La maîtresse est celle que l'on ouvre d'ordinaire, dont nous avons parlé cidessus; l'autre, à l'opposite, qui descend au passage d'un bras de mer qui passe joignant la muraille du bout vers orient pour s'étendre au-delà des marais du côté du nord; la troisième est aussi du côté du nord, nommée la Porte au Vin, d'autant que les barques y viennent décharger, nonseulement le vin, mais toutes sortes de marchandises. Elle est ceinte de bonnes et larges murailles de pierres de taille. Il y a cent cinquante ans que ce n'était qu'un village, ou peu de chose davantage, habité de pêcheurs et matelots. Mais la reine Anne, duchesse de Bretagne, qui fut ensuite reine de

France, avant épousé Charles VIII, et ensuite Louis XII, ayant considéré la belle assiette de cette place, ordonna qu'elle fût fermée de murailles et rendue en l'état où nous la voyons à présent, et y établit une perpétuelle garnison à morte paie, entretenue tant en guerre que dans la paix, et sert aujourd'hui comme de boulevart sans aucun besoin, d'autant que le havre n'y est guère sûr, et il y a beaucoup de danger pour y en approcher, la rade et les avenues étant pleines de rochers à fleur d'eau et la mer fort basse ; les vaisseaux de moyenne grandeur y courent fortune, s'ils ne sont conduits par de bons pilotes. Bref, c'est une bonne forteresse pour la ruine du pays, et inventée cependant pour son bien; une retraite à voleurs, gens de corde, comme il se voit par expérience que si quelqu'un a assassiné son voisin, ou fait quelque vol, ou ravi fille ou femme, Concarneau est sa retraite (1).

Il y a eu souvent des entreprises dessus, et même de notre temps, dont les unes ont réussi, les autres non. L'an 1576, le dix-septième jour de janvier, fête de Saint Antoine, au temps de paix, elle fut surprise par les hérétiques calvinistes, gentils-hommes du pays, au nombre de trente cavaliers ou environ, conduits par les sieurs de La Vigne le

<sup>(1)</sup> En 1806, le vaisseau de ligne le Vétéran, monté par Jérôme Bonaparte, étant poursuivi par les Anglais, se mit à Concarneau sous la protection des batteries, et y resta mouillé pendant longtemps sous les remparts.

Houlle (1), de Kermassonnet, homme remuant et qui avait attiré dans son parti ledit de La Vigne. homme moral et bienfaisant, à la réserve de sa religion. Cette conspiration sut faite et exécutée au manoir de La Vigne, évêché de Vannes, demeure ordinaire dudit de La Vigne, duquel parti étaient aussi ceux de la Rochelle, tous faisant profession de ladite religion, et qui tenaient du secours tout prêt pour leur envoyer sitôt qu'ils eussent appris la prise de la ville. Le jour arrêté pour l'exécution de ce dessein, s'étant acheminés jusques à deux ou trois ceuts pas de la porte, ils se tiennent à couvert derrière de vieilles masures de maisons qui y étaient, et sachant bien qu'il n'y avait pour l'ordinaire qu'un homme ou deux de garde, et le plus souvent que le portier seul, comme il arriva ce jour-là, ils firent avancer un de leurs gens armés jusques à la porte, demandant à parler au capitaine. Le portier lui ayant dit que non, que le capitaine n'y était pas, lors le cavalier mit pied à terre sur le pont-levis. disant qu'il avait des lettres à lui bailler; et tirant des paperasses de ses poches, en laissa tomber quelques-unes à terre, jugeant que le portier officieusement les relèverait, comme il advint, car, s'étant baissé pour les ramasser, le cavalier tira son poignard, duquel il en donna dans les reins au pauvre portier, et le tua sans qu'il pût seulement jeter un soupir. Cela ainsi exécuté, il fait signe à

<sup>(1)</sup> Le seigneur de La Vigne le Houlle se nommait de Baud.

ceux qui étaient demeurés derrière, et qui étaient au guet, lesquels s'avançant à course de chevaux et sans aucune résistance, entrèrent dedans et se firent maîtres de la place sans effusion de sang, prirent les clefs des portes et mirent les habitants prisonniers, qu'ils enfermèrent tous en certain endroit, sauf quelques-uns qui furent réservés par grâces par les chefs, parce qu'ils s'étaient logés chez eux. Qui fut une vraie permission de Dieu, car de là vint leur malheur et totale ruine, et la délivrance de la place, comme il sera dit ci-après.

Ces huguenots se voyant donc maîtres de la place, ils mirent ordre à ce qu'ils jugèrent nécessaire, pointent les canons, transportent munitions et balles, poudre et autres choses requises aux lieux opportuns, et fortifièrent les plus faibles endroits; mettent sentinelles jour et nuit partout, et dépèchent messagers par mer en diligence à la Rochelle, pour avertir leurs confrères en Christ, ainsi s'appelaient-ils, du succès de leur entreprise, en les priant très-instamment de leur envoyer du secours, duquel ils avaient grand besoin, n'étant que trente personnes dans la place gens de désense, et qu'ils étaient déjà assiégés par la commune. Ce qui était vrai, car ils n'y furent pas plutôt entrés que l'on commença à sonner le tocsin par toutes les paroisses, si bien que dans deux heures après la place fut investie de la populace, au nombre de plus de huit mille hommes et de beaucoup de noblesse,

de sorte que l'ennemi ne pouvait sortir de jour ni enuit que par mer, et encore de nuit avec grand éril, d'autant que la porte du passage est sous la ortée de l'arquebuse de ceux de dehors. La nuit enue, ils étaient en alarmes perpétuelles, afin de fatiguer les assiégés, qui étant en si petit nombre me pouvaient prendre aucun repos, car tantôt on criait à l'escalade d'un côté ou d'autre, tantôt que l'on voulait mettre le feu à la Porte au Vin, où se trouvèrent déjà des matériaux, comme bois et paille transportés, si bien qu'ils étaient obligés d'être continuellement sous les armes. Et néanmoins leur grande vigilance, on y eût entré la seconde nuit après la prise par escalades posées entre la Porte au Vin et la tour de la Munition, si les échelles ne se fussent trouvées trop courtes, si bien que lors rien ne réussit. Les assiégés ne pouvant reposer la nuit y employèrent le jour, laissant seulement des sentinelles sur les murailles. Ceux du dehors, encore qu'ils fussent bien certains que le sieur de La Vigne fût le chef de cette entreprise, et de fait on le voyait souvent se promener sur les murailles, ayant une grosse chaîne d'or qui faisait trois tours, que j'ai souvent vue et maniée, si est-ce que l'on ne savait pas qui étaient les autres et en quel nombre, d'autant que personne n'était sorti, et l'on était persuadé qu'ils étaient davantage.

Cette prise, comme on l'a dit, fut le jour de Saint Antoine, 17 janvier, après-midi, et les nouvelles en arrivèrent à Quimper, où j'étais, environ les trois heures le même jour, qui étonna bien les habitants d'entendre la prise d'une telle place et à leurs portes, qui ne pensaient rien moins que d'avoir l'ennemi d'heure à autre sur les bras, n'y ayant que quatre lieues de Concarneau à Quimper. Et d'autant plus avaient - ils peur, que pas une des portes n'était en état d'être fermée, ni pas un pontlevis n'était en état d'être haussé. Tout ce qu'ils purent faire ce fut seulement de fermer les portes et mettre des corps-de-garde aux lieux nécessaires. Mais quand la nouvelle leur vint que l'ennemi était assiégé et qu'il lui était impossible de sortir, ils s'assemblent une bonne troupe de plusieurs, sous la conduite de Coatanezre, sieur de Pratmaria, vieux capitaine, et se rendirent au siége, où s'assemblaient gens armés de huit à dix lieues aux environs, et grand nombre de noblesse, dont les plus signalés étaient les sieurs de Kerharo (1), commandant l'arrière-ban de Cornouaille; de Kymerch (2), de Kerjolis (3), de Coët-Bian, de Mesle (4),

<sup>(1)</sup> Le sieur de Kerharo se nommaît Jean de Tyvarlen, et était aussi seigneur du Guilguiffin. Sa fille unique, Anne de Tyvarlen, épousa Jean de Plœuc, seigneur du Brignou, auteur de la branche de la maison de Plœuc, qui existe aujourd'hui.

<sup>(2)</sup> Le sieur de Kymerch se nommait Michel Colomban de Tinténiac ; il était petit-fils de Françoise , héritière de la bannière de Kymerch.

<sup>(3)</sup> Le sieur de Kerjolis était un cadet des du Quellennec, de la branche des barons du Pont et de Rostrenen.

<sup>(4)</sup> Le sieur de Mesle était François du Chastel, marquis de Mesle, seineur de Châteaugal.

de Bodigneau (1) et son frère de Plœuc, de Logan (2), du Coscaër, de Kerdégace (3) et d'autres en grand nombre.

Les assiégés se voyant ainsi resserrés de si près. et que les vents étaient contraires à leurs bateaux qu'ils avaient envoyés à la Rochelle, jugèrent bien qu'ils avaient fait une folie et eussent voulu n'y avoir jamais pensé, et de quoi le sieur de La Vigne faisait reproche à Kermassonnet, auteur de cette entreprise, joint que quelques-uns de leurs gens y mouraient toujours, et même un des domestiques du sieur de La Vigne, en qui il avait beaucoup de confiance, parce qu'il était déterminé soldat. Le siége dura depuis le 17 janvier en cette façon jusques au 21 dudit mois, jour et fête de monsieur Saint Vincent, lorsqu'un jeune habitant chez lequel logeait le sieur de Kermassonnet et quelques autres, et par cette considération n'avait été enfermé comme les autres habitants, il se nommait Charles le Bris, marchand, natif de la ville de Quimper, revenant de la ville en sa maison, il ne trouva que ledit sieur de Kermassonnet et un autre gentilhomme, qui s'étaient jetés sur un lit avec leurs habits, et qui dormaient profondément parce

<sup>(1)</sup> Le sieur de Bodigneau était Alain de Bodigneau, dont la fille unique, Jeanne de Bodigneau, épousa François, seigneur de Kerc'hoent et de Kergournadec'h, et fut mère de la marquise de Rosmadec, qui réunit sur sa tête les biens de ces deux maisons.

<sup>(2)</sup> Le sieur de Logan était de la paroisse de Lababan.

<sup>(3)</sup> Le sieur de Kerdégace était de la paroisse de Beuzec-cap-Caval.

qu'ils avaient veillé toute la nuit. Ils avaient seulement posé leurs épées et ceintures, avec leurs poignards, sur la table près du lit. Ledit de Kermassonnet avait les cless des portes en une liassée autour du bras, qu'il était impossible et dangereux d'ôter sans l'éveiller, où en tel cas il n'allait que de la vie à celui qui l'eût tenté, s'il eût été découvert. Ce jeune homme ayant considéré combien la ville et le pays étaient misérables, tant pour la religion que pour l'honneur et les moyeus, si cette sorte de gens y demeurait, et que si le secours qu'ils attendaient de la Rochelle leur arrivait, combien il serait difficile de l'en délivrer, et l'occasion se présentant belle pour rendre un signalé service au pays, et considérant que tous les autres dormaient chacun en son logis, à la réserve des sentinelles qui étaient sur les murs, et que personne n'était sur la rue, il se résolut de faire un acte d'honneur et de courage, et s'en va prendre les deux poignards des deux dormants et leur en donne à tous deux ensemble dans le sein, et, en redoublant coup sur coup, les tue tous deux sans qu'ils eurent le temps de jeter un seul cri, mais bien quelques tressauts en mourant. Ces deux morts, ledit le Bris prend les clefs, et s'en allant le long de la rue sans faire semblant de rien vers la porte principale de la ville, pour l'ouvrir aux assiégants, comme il s'acheminait ainsi, il y avait un soldat sur la muraille vers la tour de la Munition, du côté

droit en sortant de la place, qui, prenant garde à sa contenance un peu émue, eut opinion qu'il voulait attenter quelque chose à leur préjudice, ce qui le fit s'approcher de ladite porte par-dessus ledit mur. Ledit le Bris, qui s'approchait, se hâte, et le soldat aussi; puis commençant à courir, savoir l'habitant à la porte pour l'ouvrir, et le soldat pour l'empêcher, l'épée nue au poing et criant trahison. Mais la muraille étant très-haute en l'endroit où le soldat voulait descendre, et voyant les cless de la porte entre les mains dudit le Bris, le soldat sit le saut périlleux, se jetant du haut en bas de la muraille sur le pavé. Ce fut comme un miracle qu'il ne se rompit pas le col. Il ne se fit néanmoins aucun mal qui le retardat de se lever promptement, et courant à la porte, pensant prévenir ledit le Bris, et il v était à temps, sans que de bonheur, et par une spéciale grâce de Dieu, ledit le Bris ne connaissant pas en la liasse quelle était la clef de cette porte, sinon par conjecture, la première qu'il essaya était la vraie clef, qu'il n'eut sitôt tournée que le pont-levis tombe, et, la porte ouverte, ledit le Bris s'encourut dehors, appelant les assiégeants et ayant le soldat à dos, qui le courut loin hors la porte, l'épée presque dans les reins, qui n'appréhendait pas de mourir pourvu qu'il l'eût pu tuer. Et de fait il alla si loin qu'il se trouva engagé, et ne pouvant aller ni avant ni arrière, se jeta dans la vase du côté de la mer, où il sut tué, et la ville prise

de cette façon, le jour de Saint Vincent, comme nous l'avons dit, l'an 1576.

Les ennemis, qui étaient partie sur la muraille, partie endormis dans leurs logis, furent tous tués. Le sieur de La Vigne s'était mis dans une fenerie et caché dans le foin, où il fut trouvé et tué, puis jeté tout nu par la fenêtre sur le pavé, où fut un monceau de corps morts pareillement tout nus. La fureur du soldat étant passée, ils se jettent sur un domestique du sieur de La Vigne, qui restait encore, que l'on fit passer par les armes hors la ville, et lorsqu'on le menait il ouït nommer le sieur de Pratmaria, et demanda si le sieur de Pratmaria était là. Ceux qui le tenaient lui dire qu'oui. Faites-moi lui parler, ce dit-il. Et lui étant mené, il lui dit tout bas: Si vous pouvez me sauver la vie, je vous ferai avoir, tout présentement, la chaîne d'or de M. de La Vigne, mon maître. Le sieur de Pratmaria lui dit qu'il empêcherait bien qu'il ne mourût, et lui fit délivrer ladite chaîne que lui-mêine avait baillée à garder à la semme de celui chez qui était logé le sieur de La Vigne. Le sieur de Pratmaria remontrant à la noblesse que tous les autres avaient été tués, et qu'il ne restait plus que celui-là duquel on pût découvrir l'origine et les auteurs de cette entreprise, qui pouvait s'étendre plus loin sur d'autres places que Concarneau; qu'il était de la prudence de le réserver à cette fin de savoir la vérité du tout par son moyen, et, à cet esset, de

l'envoyer à la cour du parlement de Rennes, ce qui fut fait, où, six ou sept mois après, il fut exécuté à mort.

Voilà la prise et la reprise de Concarneau: il n'y eut que six jours entre les deux. Cependant le bateau que l'on avait dépêché en mer était arrivé à la Rochelle. L'on ordonna que le secours leur serait envoyé; mais aussitôt ils reçurent les nouvelles de la reprise et de la défaite de leurs gens. S'ils avaient emprisonné tous les habitants, sans nul excepter, ils seraient encore maîtres de la place; car ils ne pouvaient manquer de secours de la Rochelle, d'où l'on peut arriver en vingt-quatre heures à Concarneau, et cela étant, les huguencis eussent eu une grande retraite en Basse-Bretagne, qu'ils cornfessent eux-mêmes être plus forte que la Rochelle.

Kermassonnet sut lourdement trompé en ses projets, car il saisait son compte que de quinze jours l'on n'eût pas pu les assiéger; que les Bas-Bretons étaient des casaniers; qu'ils ne prendraient les armes qu'ils n'eussent des ordres précis du roi et bonnes escortes de gens de guerre, et bouffonnant, contresaisait le Bas-Breton qui veut parler français, et disait: moi, aller point en guerre si mon semme ne donne congé, et semblables goailles. Mais il les connaissait mal; ils n'ont jamais été accusés de couardise, les anciennes histoires et les modernes en donnent des preuves en le combat des Trente,

entre Josselin et Ploërmel, dont le sire de Beaumanoir (1), chef de l'entreprise contre les Anglais, était Bas-Breton, de l'évêché de Cornouaille; en la défaite des Anglais en Léon, environ l'an 1572, qui descendirent avec de grandes forces, et tout cela s'est fait sans demander congé aux femmes ni escorte de gens de guerre. Ils n'ont jamais refusé le collet à aucune autre nation. L'on sait en quelle estime ils ont toujours été aux universités; je pourrais en citer un grand nombre d'exemples. Bref, si les Bas-Bretons ne savent pas si bien jouer de la langue comme les Français, ils jouent aussi bien des mains, et en sont en possession de tous temps. Cette heureuse reprise de Concarneau est due à ce généreux Bas-Breton, natif de Quimper, sur la place, marchand de profession.

<sup>(1)</sup> L'auteur se trompe ; Jean de Beaumanoir, qui commandait les Bretons au combat des Trente, était né aux environs de Dinan, dans l'évêché de Saint-Malo.

## CHAPITRE V.

Comme le sieur de Keranhian se saisit de Guengat.

Après le siége de Pont-l'Abbé tout le pays bas demeura en paix, sous l'autorité du duc de Mercœur, gouverneur de la province, excepté Brest en Léon, et quelques autres châteaux champêtres, lorsqu'un jeune éventé, nommé en surnom du Bouettier, juveigneur de la maison du Bouettier, près Hennebond, et en titre de seigneurie de Keranhlan, qui est une terre en Pleyben, ayant ramassé vingt cinq ou trente brigandeaux comme lui, se saisit de la maison de Guengat, en la paroisse de Guengat, deux lieues de Quimper, où il se retrancha comme il put, sans distinction de personne ni de parti. Il pillait et ravageait, prenait prisonniers, violait et tuait comme s'il eût été en terre de

conquête, et se comportait de telle façon qu'il semblait vouloir être à soi-même sans reconnaître aucune supériorité; si bien que l'on fut forcé de l'assiéger, et il se défendit quelques semaines, même y mena-t-on quelque canon, toutesois de petit calibre. Enfin il fut obligé de capituler qu'il sortirait de ladite maison et ferait secours au parti comme ses frères, à cause desquels on en passa plus doucement. Il avait mérité plus grand châtiment, mais Dieu le réservait à une punition exemplaire et mort honteuse, car, deux ou trois ans après, le duc de Mercœur lui fit trancher la tête, à Hennebond, qui n'était pas encore digne des méchancetés qu'il avait faites. Son frère ainé, du Bouettier, était lors à Hennebond, lequel, par ses amis et ses offres, ne put empêcher ladite exécution.

En ce siége de Guengat mourut des assiégants grand nombre de paysans, et de qualité le sieur du Marhallach, celui qui s'était retiré au château du Pont, et qui, après le mort de Trogoff, avait par capitulation rendu le château aux assiégeants.

Le seigneur de Guengat, nommé Jacques de Guengat, tenant le parti du roi, se voulut aussi fortifier en ladite maison, où il tenait nombre de gens de guerre, ce qui étant suspect à ceux de Quimper, et ne voulant cesser la fortification, quelque conseil qu'on lui donnât, il y fut aussi assiégé et contraint de se rendre bagues sauves, et

se retira à Brest, où il demeura tout le temps de la guerre. De là les compagnies allèrent à la Coudraye, (1) où il y avait quelques gens de guerre du contraire parti réfugiés dans cette maison avec la dame du lieu, qui était aussi huguenote, et qui furent obligés de se rendre, et fut ladite maison pillée comme on avait fait à Guengat. On en fit autant à sa maison de la Pallue (2), près des faubourgs de Quimper, où il ne demeura aucuns meubles ni grilles de fenêtres.

<sup>(1)</sup> La dame de la Coudraye, de la Pallue et de Poulguinan, était Ester le Vesile. Elle avait épousé François de la Haie, seigneur du Plessix au Chat.

<sup>(2)</sup> Les dames du Calvaire s'établirent plus tard au manoir de la Pallue ; c'est aujourd'hui le séminaire du diocèse.

## CHAPITRE VI.

Surprise de Guimperié.

Audit an 1590, l'armée du prince de Dombes (1), fils ainé de Montpensier, lieutenant-général pour le parti du roi en Bretagne, et qui avait succédé au seigneur comte de Soissons, qui avait été ci-devant prisonnier à Nantes, avait son armée au pays vannetais, vers Auray, pour la plupart cavalerie. Au mois d'avril audit an, viurent de nuit à Quimperlé, où commandait François Duchastel, sieur de Mesle, lors marié à la dame de Laporte-Neuve. Arrivant donc entre la minuit et le point du jour, pour faire leurs approches plus secrète-

<sup>(1)</sup> Henri de Bourbon, prince de Dombes, père de Marie de Bourbon, qui fut la première femme de Gaston, duc d'Orléans, frère de Louis XIII.

ment, laissèrent leurs chevaux au bout du pavé. et arrivant à pied sans faire aucun bruit jusques à la porte de la ville du côté de Vannes, appliquèrent les pétards. Il y avait une sentinelle sur la muraille au-dessus de la porte, qui entendait bien quelque bruit de celui qui attachait le pétard, et demanda deux ou trois fois : qui va là? et l'autre lui répondait toujours: ami. La sentinelle croyant que ce fût quelqu'un du faubourg qui faisait ses nécessités de nature, ne donna pas l'alarme. Sitôt que le pétard fut attaché on le fit jouer avec un tel effet qu'il emporte la porte de la ville et donne l'entrée libre à l'ennemi, qui entre en foule, où trouvant l'habitant, capitaine, soldat qui dormaient à la française, en eurent bon marché, car ils ne rendirent aucun combat, et ceux qui résistèrent furent tous tués ; les autres furent pris à rancon. Plusieurs cependant se sauvèrent, tant hommes que femmes et filles, par la rivière, du côté de Cornouaille, l'un desquels fut le capitaine et sergent, qui arrivèrent au point du jour à Ballanec et au Faouët, plusieurs semmes et filles, qui avaient couru toute la nuit en cet équipage comme brebis errantes, bien désolées, ne sachant le sort de leurs parents.

Les habitants de Quimperlé avaient, dès le commencement de la guerre, fortifié l'abbaye noire dite de Sainte-Croix, où ils avaient resserré ce qu'ils avaient de plus cher, comme avaient fait plusieurs des environs, tellement qu'il y avait un grand butin. Aussi les principaux de la ville y logeaient toutes les nuits, qui se défendirent jusques au matin; mais voyant de si grandes forces, qui étaient environ mille hommes bien armés, ils se rendirent vies sauves, et tout le butin demeura aux soldats, encore y eut-il quelques-uns qui furent retenus prisonniers et payèrent rançon. La ville était bien riche en ce temps-là, si bien que la perte de ce ravage fut très-grande.

Voilà comme la négligence d'un capitaine guère expérimenté et habitué à prendre ses aises, comme était celui-ci, a porté de ruine où il commandait; ayant l'ennemi, fort de six mille hommes, à huit lieues de lui, et la place n'étant pas autrement forte, dort lui et ses soldats sur la plume, se confiant en quelques sentinelles des pauvres de la ville, qui, n'ayant rien à perdre, ne s'embarrassent guère de la vie des autres.

Les chess de cette surprise étaient les sieurs de la Tremblaye, poitevin, de la Bastinaye, qui depuis, en l'an 1596, sut assassiné en la forêt du Pont de l'Arche, près Vernon, par quelques particuliers ennemis qu'il avait. Il me semble que le sieur du Liscoët y était aussi, lequel sut tué au siége de Camaret en une sortie d'Espagnols. Je n'ai pas ouï nommer les autres.

Cette ruine arrivée à Quimperlé par leur faute, ils moyennèrent une neutralité des deux partis, et

par ce moyen se soucièrent peu de faire la garde; aussi bien il ne leur était rien resté après le pillage que ce qui était trop pesant. Le sieur de Mesle, capitaine, pour son commencement au fait de la guerre, ayant reçu cette honteuse escorne, se retira tout honteux au Châteaugal, près Landeleau.

# CHAPITRE VII.

Prise de Kerouséré.

En la même année, Kerouzéré (1), château situé en bas Léon, en une lieue de Saint-Pol, appartenant au sieur de Coëtnizan, tenant le parti du roi, fut assiégé par ceux de l'union, savoir: les seigneurs de Goulaine, de Carné, de Rosampoul, son oncle; du Faouët, frère dudit de Goulaine; de Kerhir (2), de l'évêché de Tréguier; de Coa-

(1) Le château de Kerouzéré appartenait à Pierre de Boiséon, seigneur de Coëtnizan, baron de Kerouzéré; Kerandraon était un cadet de la même maison.

Par arrêt du conseil du roi du 25 mai 1602, le duc de Mercœur fut condamné à payer au sieur de Coëtnizan 10,000 écus, et le roi y ajouta 35,000 écus de ses deniers, pour le dédommager des pertes qu'il avait souffertes pendant les guerres de la Ligue.

(2) Le sieur de Kerhir se nommait Kerousy.

tredrès (1), de Kerven, du Rusquec, de Mesle, de Crémeur (2), de Kerrom (3), et de plusieurs autres, avec une grande multitude de populace de tout le pays de bas Léon; et dedans le château était le Seigneur de Coëtnizan, seigneur dudit lieu; le sieur de Kerandraon, homme vaillant mais cruel', son parent proche, et pour cette raison était son lieutenant; le sieur de Goëzbriant et plusieurs autres alliés, sujets ou serviteurs, suffisamment pour la garde du château, qui était assez bon de murailles, joint qu'ils l'avaient fortifié de retranchements, se doutant bien d'y être assiégés, ayant tout le pays contre eux fort irrité, à cause des pilleries et ravages que faisait journellement ledit Kerandraon sur eux. Et par rapport à cela et des cruautés qu'il usait à l'endroit des prisonniers qu'il prenait, il était mortellement hai de tous.

Les assiégeants ayant séjourné quelques jours devant le château sans rien avancer, jugèrent que le canon y était nécessaire et l'envoyèrent quérir du Brignou, maison forte appartenant au seigneur de Plœuc (4), beau-frère des susdits seigneurs de Gou-

<sup>(</sup>i) Le sieur de Coatredrès était chef d'une famille ancienne et considérable de l'évêché de Tréguier.

<sup>(2)</sup> Le sieur de Crémeur était Carné en son nom.

<sup>(3)</sup> Le sieur de Kerrom, près Saint-Pol-de-Léon, se nommait Kerlouan.

<sup>(4)</sup> Vincent de Plœuc, sieur du Tymeur, fils aîné de Charles de Plœuc, sieur du Tymeur, et de Marie de Saint-Gouesnou, dame du Brignou, avait épousé Mauricette de Goulaine. Vincent de Plœuc fut père de Sélastien de Plœuc, en faveur de qui la terre du Tymeur fut érigée en marquisat, en 1618.

laine et du Faouët, par avoir épousé Mauricette de Goulaine et du Faouët leur sœur. L'on députa donc le seigneur de Kerhir avec une escorte et bonnes troupes; il était homme expérimenté aux armes et cavalier de valeur. La garnison de Brest, qui tenait aussi le parti du roi, en ayant eu avis pour aller attaquer cette escorte, et ne se trouvant pas assez forte pour attaquer à découvert leurs ennemis, lui dresse une embuscade qui ne se fut pas plus tôt découverte qu'un soldat dudit Brest, couturier de son métier, plus avancé que les autres derrière une haie, dans un chemin étroit, tira une arquebusade au sieur de Kerhir et le tua sur-le-champ, qui fut une grande perte au parti, aussi fut-il regretté par tous ceux qui le connaissaient pour les bonnes qualités qui étaient en lui. Aucun autre de la compagnie n'eut mal.

Le canon rendu au siége de Kerouzéré, la batterie commença et dura jusques à la brèche. Ce que voyant, les assiégés ne voulurent expérimenter le hasard d'un assaut et demandèrent à capituler au chef du camp. La commune ne voulait y condescendre, mais menaçait de tout tuer, même la noblesse de leur parti, s'ils faisaient aucune composition aux assiégés, et voulait que l'on eût tout exterminé. La noblesse le craignait, quoiqu'ils avaient grand désir de faire bonne guerre à l'ennemi sui-

Ce fut Jean de Plœuc, frère de Charles qui épousa l'héritière de Kerharo et du Guilguiffin.

vant les lois de la guerre. Enfin la capitulation fut que les assiégés rendraient la place avec les munitions et vivres y étant sans fraude, et les soldats vies sauves. Les chefs, savoir, Coëtnizan, Goëzbriant, Kerandraon et quelques autres, seraient laissés libres, conduits en lieu de sûreté, sous le bon plaisir toutefois de monsieur le duc de Mercœur, qui était lors à Nantes, distant de soixante lieues. Cela fait, ils commencent à sortir, sous la faveur de la noblesse et gens de guerre, du camp, qui voulaient de point en point garder les conventions de la capitulation; mais la populace, irritée contre ceux de leur parti qui avaient fait la capitulation, fit tous ses efforts pour leur ôter les assiégés pour les massacrer. On eut bien de la peine, et non sans un extrême danger de la vie de la noblesse catholique, de sauver Coëtnizan, Goëzbriant et un autre dont on ne sait pas le nom; quant à Kerandraon, s'étant déguisé, sachant que, s'il était reconnu, il n'y aurait moyen de le sauver de la commune pour la mortelle haine qu'elle lui portait, comme il passait ainsi déguisé avec les autres à la foule parmi l'armée, il fut aperçu par certains paysans, qui le reconnurent et se mirent à crier sur Kerandraon, et en même temps toute cette paysantaille, d'une grande impétuosité, se jette dessus, nonobstant l'empêchement des gens de guerre, et le taillent en pièces. Et pendant qu'ils étaient acharnés sur celui-là, on fit couler

sous garde sûre Coëtnizan et les autres hors de leurs pattes, avec grande peine et danger des seigneurs du siége, qui pensèrent être tous massacrés. Le sieur de Rosampoul y reçut d'un paysan un grand coup de fourche à la gorge, qui passa aux deux côtés et qui lui fit deux plaies de part en part, dont il pensa mourir; le sieur du Faouët eut un coup de hache sur la tête, qui l'eût fendue jusqu'aux dents, sans qu'il fut soutenu par quelqu'un qui était près de lui, qui interposa ses armes et rabattit la force du coup. Les autres ne coururent pas moindre fortune, et c'est merveille qu'ils ne demeurèrent tous sur la place, tant cette cruelle tête de paysan était enragée de ce que ceux qui les avaient tellement pillés et volés leur échappassent ainsi. Ils firent plusieurs indignités au corps de Kerandraon, et il n'y avait celui qui ne lui baillât son coup ou n'en apportât une pièce de son corps, même lui coupèrent les parties honteuses, qu'ils mirent au bout d'une lance et furent par le camp en faire montre. Comme cette capitulation s'effectuait, les assiégeants eurent avis par leurs espions que les royaux, ayant fait un gros en Tréguier de mille chevaux et de deux mille hommes de pied, s'acheminaient en grande hâte pour lever le siége de Kerouzéré, ne sachant encore rien de la reddition, qui fut cause que la noblesse du pays, désirant se sauver, et leurs prisonniers avec eux, font toute diligence pour gagner Morlaix, qui était la principale retraite

qu'ils eussent en Léon, distant de cinq lieues de Kerouzéré, d'où ils venaient. Et d'autant plus saisaient-ils diligence qu'il leur convenait de passer par le même chemin que ledit secours venait, et ne pouvaient éviter qu'ils ne se rencontrassent si le secours eût passé Morlaix avant eux, et, s'il y eut eu rencontre, il est sans doute que les assiégeants eussent été défaits et les prisonniers sauvés. Mais le bonheur les favorisa ce jour-là, d'autant que les royaux, désirant surprendre les assiégeants à l'improviste, ne voulant être découverts par ceux de Morlaix, encore que leur droit chemin sût de passer en vue de la ville, prirent un peu plus haut, devers le midi, pour retomber incontinent sur le chemin ordinaire de Morlaix à Saint-Pol. La noblesse du siége avec les prisonniers venaient avec le chemin plus bas, qui est le chemin ordinaire, et sans s'entresavoir se trouvèrent vis-à-vis les uns des autres, à deux traits d'arquebuse, à côté de la ville de Morlaix; et en ayant eu avis de l'un et de l'autre part, les catholiques se sauvèrent en diligence dans la ville, et les royaux les ayant suivis jusques aux portes, se retirèrent, bien fâchés d'avoir perdu une si belle occasion de défaire leurs ennemis, qui n'étaient pas forts, et de recouvrer les prisonniers. Un quart d'heure plus tôt leur était assez pour parvenir à leurs desseins. Cela fait voir qu'en fait de guerre un moment est précieux.

## CHAPITRE VIII.

Entroprise sur Carhaix , et saccagement d'icelle par les Royaux.

Cette troupe assez gaillarde de royaux, composée de gentilshommes de Saint-Brieuc, Landtréguier, Guingamp, Coëtfrec, Lannion, Tonquédec et autres places de leur parti, était conduite par les sieurs de Kergoumarc'h (1), du Liscoët (2), Tremblaye et Bastinaye (3) et autres, tous gens de main qui avaient grande envie de mordre, et qui ne cherchaient que l'occasion de faire paraître ce

(1) Le nom du sieur de Kergoumarc'h était Kerérault.

<sup>(2)</sup> Du Liscoët, dont il est très-souvent parlé dans cette histoire, était seigneur du Bois de la Roche, près Guingamp, et d'une des bonnes maisons de Bretagne.

<sup>(3)</sup> La Tremblaye et La Bastinaye étaient Poitevins.

qu'ils savaient faire. Or, voyant que celle de Kerozéré leur échappait, à leur regret, ils en imaginèrent incontinent une autre, ne voulant se séparer les uns des autres à si bon marché.

Ils ont avis que Carhaix n'était pas fort, n'étant dos que de barrières et chétives murailles, sans aucune garnison, et qu'il y avait des noces d'un des principaux de la ville, et que, à cette occasion, chacun y aurait apporté le plus beau de son meuble, car il en avait caché et transporté partie à Concarneau et à Quimper dès le commencement de la guerre, pour faire honneur à la fête, et qu'il y avait de quoi faire bon nombre de prisonniers.

Ils font résolution de l'aller surprendre, et y arnivèrent environ deux heures avant le jour. Trouvant la ville sans gardes ni sentinelles, ils entrent
par-dessus les murailles, ayant mis pied à terre à
l'entrée du faubourg, et furent plus tôt dedans
qu'ils ne furen t aperçus. Les premiers ouvrirent les
barrières et firent chemin à la cavalerie, qui y entra en même temps et sans aucune résistance, d'autant que les habitants, après la bonne chère des
noces, dormaient profondément, ne se doutant
rien moins que de l'ennemi.

Le lendemain, ils y demeurèrent au pillage, qui fut grand, parce que chacun y avait apporté ce qu'il avait de plus beaux ameublements, pour honorer les noces, comme on l'a dit, de la fille de Guillaume Ollimand, greffier de la ville, mariée

à un Antoine Silly, de Quimper. Plusieurs habitants furent prisonniers; les autres se sauvèrent par le bénéfice de la nuit, tant hommes que femmes; quelques-uns furent tués à l'entrée.

Cette surprise fut un samedi matin, et incontinent qu'ils furent maîtres de la ville, le capitaine la Tremblaye prit partie des troupes et s'en va croyant prendre le seigneur de Kerjolis (1), qui était en sa maison du Kergoët, une petite demilieue de Carbaix, du côté de Quimper. Ce seigneur était riche, bien ameublé, et qui avait en son écurie neuf à dix belles paires de chevaux, et pouvait payer rançon de neuf ou dix mille écus, outre le pillage de la maison, et c'est pourquoi ils avaient bonne envie de lui mettre la main sur le collet. Mais il avait déjà été averti par la retraite de quelques fuyards de la ville, si bien que l'ennemi le trouva sur ses gardes avec quinze ou vingt, tant gentilshommes que serviteurs de sa maison, qui recurent à bonnes arquebusades l'ennemi; et quelques efforts qu'ils fissent l'espace d'une heure, ne purent forcer ceux du dedans et furent obligés de se retirer à Carhaix, avec perte de douze ou quinze de leurs hommes. Mais ledit seigneur de Kerjolis, craignant qu'ils ne dussent retourner avec de plus grandes forces, envoie de grand matin un sien gen-

<sup>(1)</sup> Le seigneur de Kerjolis se nommait Le Moyne de Trévigny. Cette maison, qui a donné des grands écuyers aux ducs de Bretagne, s'est fondue dans Sérent.

tilhomme en diligence, au Granec, lors bonne et forte place, où il y avait garnison de trente ou quarante hommes, demander secours du lieu, qui lui envoie promptement dix arquebusiers. Le surplus demeura pour la garde de la maison, où j'étais ce jour-là d'aventure.

Le samedi matin, le bruit courut en peu de temps par tout le pays, le tocsin fut sonné par toutes les paroisses, et les paysans se mirent incontinent sous les armes, de toutes part s'acheminant à Carhair sans ordre ni discipline de guerre. Plusieurs des gentilshommes, peu expérimentés et se fiant trop en l'assistance de la commune, allèrent avec eux. ll en passa de grandes troupes par le Granec, demandant d'être conduits par le seigneur, qui n'en voulut rien faire, mais leur bailla un vieux soldat gentilhomme nommé Lanridon, qui accepta volontairement la charge pour ceux de Plounévezdu-Faou, conduits aussi en partie par le sieur du Cleusiou Roudoumeur (1). Arrivés qu'ils furent au pont du moulin du duc, demi-lieue de Carhaix vers l'occident, ils barricadèrent le pont d'une grande tranchée et autres matériaux qui étaient battants pour empêcher l'ennemi de passer outre. S'ils eussent voulu s'y tenir, comme leur conseillait la noblesse, et entre autre ce Lanridon expérimenté capitaine! D'autre part, les royaux, pour les atti-

<sup>(1)</sup> De la trève de Collorec. en la paroisse de Plouuévez-du-Faou.

rer à jeu, firent voltiger quinze ou vingt cavaliers à leur vue, à la portée du mousquet, et cependant ils avaient leur gros de cavalerie en un chemin creux un peu plus loin. Les paysans, voyant qu'ils étaient si peu, ne songeant pas à la ruse qu'on leur tramait, font un grand cri, s'entr'encourageant de donner la charge; mais Lanridon leur remontre que ce n'était qu'une amorce pour les attirer hors de leur tranchée et puis après avoir meilleur marché d'eux; qu'ils devaient être persuadés que c'étaient gens de guerre, et que les avant-coureurs ne s'avançaient pas qu'ils n'eussent gens en embuscade en ce chemin creux, ce qui était véritable, et les priait de demeurer en leur tranchée, qu'ils pouvaient garder sans pouvoir y être forcés. Mais cette paysantaille, au nombre de trois cents contre un, lui dirent qu'il avait peur, mais puisqu'il était leur capitaine qu'il marcherait devant, et qu'il lui valait autant mourir de la main de l'ennemi que de la leur; et ce disant, lui piquaient les fesses de la pointe de leurs fourches de fer, menaçant de le tuer s'il ne marchait. Lanridon voyant que c'était faire le saut, leur dit : Ce n'est pas la peur qui me fait ainsi parler, mais c'est votre perte et celle du pays; toutefois, puisque vous le voulez, j'irai accompagner votre malheur et le mien, car peu de nous en retournerons. Et en disant cela, passant la barricade à la foule et en confusion. comme si c'eût été à une soule à qui serait le plus tôt.

et poussant un grand cri, comme à la hue du loup, courant vers les cavaliers qui se montraient dans le champ, qui, feignant la peur, se retirent à grands pas pour attirer les paysans à l'endroit de l'embuscade, qui suivirent de plus en plus, pensant déjà avoir ville gagnée. Mais ils n'allèrent guère loin que cette embuscade de quatre à cinquents chevaux vint à paraître, partie devant eux et partie en flanc, qui leur coupe chemin et défont tous ceux qui s'étaient avancés hors de la barricade, ou les contraint à se jeter dans la rivière, où il s'en noya beaucoup, dont ledit Lanridon fut un des morts, que je fus le lendemain enterrer à Collorec, trève de Plounévez.

L'ennemi suivant sa pointe passe la chaussée de la rivière, trouvant la barricade aplanie par la fuite des paysans, poursuit les fuyards de tous côtés, à plus d'une lieue et demie au loin, sans que pas un né leur fit tête, quelque nombre qu'ils se trouvassent contre peu. Il y eut en cette déroute grande tuerie de paysans par leur faute, car s'ils eussent voulu croire leurs chefs', ils eussent sans péril empêché l'ennemi de passer outre. Les paroisses qui firent cette boutade, ledit jour de samedi, furent celles de Cléden, Landeleau, Plounévez, Plouyé, Huelgoët et autres paroisses de Carhaix, sous trois à quatre lieues. Chacune d'elles y perdit grand nombre d'hommes. Or, quant aux plus éloignés, comme Châteauneuf, Lennon, Pleyben, Loqueffret,

Braspartz, Spézet et semblables, qui n'avaient pu venir le premier jour, à cause de la distance, quoiqu'ils entendissent la défaite de leurs voisins le jour précédent, ils ne perdirent pas courage, mais vinrent brusquement et en très-grand nombre, se moquant des autres parbisses qui s'étaient laissé battre, et protestant que l'ennemi trouverait bien autrement en eux à qui parler le dimanche que le samedi aux autres, et entre autres la rogue paroisse de Pleyben, conduite par le sieur du Bizit (1), leur capitaine, et le prêtre de la maison de Linlouët (2), gentilbomme, et se vantait de battre seul l'ennemi. Bref, à leur avis, il n'était plus question que de partager les dépouilles. Et approchant de Carhaix, pour voir leurs voisins morts et détaillés sur le chemin, ils n'en prenaient que plus d'audace. Les royaux, pour la grande tuerie qu'ils en avaient faite le jour précédent, pensant tout le pays vaincu, et ne croyant pas que personne davantage eût osé bouger, si bien qu'ils ne se doutaient plus de rien, quand ils apercurent cette multitude de populace arrivée déjà jusques aux portes de la ville, venant de furie. L'alarme fut si chaude que chacun d'eux se jette sur les armes, et les arquebusiers gagnent la halle et les avenues des rues

<sup>(1)</sup> Le sieur du Bizit se nommait Kerperennès.

<sup>(2)</sup> La maison de Linlouët, dont était le prêtre dont il est ici question, avait possédé Trévarez, qui fut depuis le chef-lieu du marquisat de la Roche-Coatermoal.

pour soutenir pendant que la cavalerie pourrait monter à cheval. Les paysans ayant pris la porte de la ville entrent bien avant; mais les arquebusiers les tirant à couvert, en tuaient grand nombre et ne tiraient coup en vain. Et quant aux paysans, à cause d'une pluie qu'il faisait ce jour-là, leurs armes étant mouillées, leurs armures à croc, dont ils avaient nombre, leur étaient inutiles, et ils ne pouvaient jouer que de leurs longs bois, comme fourches, haches et pertuisanes, et ne faisaient pas grand mal à l'ennemi, qui était à couvert, tellement qu'ils furent arrêtés. Et cependant un nombre de cavaliers les premiers montés, entre lesquels était le sieur du Liscoët, de Tréguier, firent le tour de la ville, par derrière Saint-Trémeur, et vinrent donner par derrière sur les paysans, ce qui les étonna beaucoup, ne sachant d'où venait cela, croyant que c'était du secours qui leur était arrivé d'ailleurs. Ils se défendirent néanmoins quelque temps, mais la partie était mal faite, de la cavalerie bien armée contre des gens de pied non aguerris, mal armés et en une plaine, aussi prirent-ils incontinent la fuite, en laquelle il en fut tué la plupart, et aussi le sieur du Bizit et le prêtre Linlouët, de Pleyben. Il était presque impossible qu'il s'en sauvât beaucoup, d'autant qu'ils étaient en une plaine, en pays découvert, où la cavalerie pouvait aller partout. Toutefois, leur victoire ne fut pas sans perte, car,

outre quelques – uns qui furent tués, le seigneur du Liscoët, chef de la compagnie, maréchal de camp en l'armée du roi en Bretagne, y eut la main droite entièrement coupée d'un coup de hache par le col du bras, et tomba ladite main à terre, et l'on assure que ce fut le prêtre Linlouët qui lui donna ce coup.

Ledit sieur du Liscoët étant de retour dans la ville, de désespoir d'avoir perdu la main, commanda qu'on mit le feu partout dans la ville. Ce commandement fut tout aussitôt exécuté; la plus belle rue de ladite ville fut entièrement brûlée, laquelle depuis n'a été encore rebâtie.

La précipitation de la paroisse de Pleyben et de Braspartz fut, à mon avis, cause de leurs malheurs; et s'ils eussent voulu attendre les autres paroisses, comme Châteauneuf, Lennon, Gouêzec et Briec, qui y accouraient aussi, l'ennemi eût sans doute été défait et forcé; mais voulant seuls emporter l'honneur, seuls aussi ils en payèrent la folle enchère de leur témérité. C'est l'ambition qui règne quelquefois entre gens de guerre et qui tourne ordinairement à la confusion des auteurs.

L'ennemi ayant donc mis le feu à Carhaix se retire chacun en leurs garnisons. Les paysans de Châteauneuf, qui étaient en chemin sous la conduite du sieur de Penanguer Kerochent, leur capitaine, ayant entendu, par les fuyards, la défaite de Carhaix pour la seconde fois, et que l'ennemi s'était

retiré, se ruèrent sur leur capitaine, le tuèrent et jetèrent son corps en une prosonde sosse, parmi des épines, et s'en retournèrent avec cette belle levée de boucliers. Telle sut la surprise de Carhaix.

Cette défaite de paysans, à Carhaix, le samedi et le dimanche, abaissa leur arrogance et fierté, car ils étaient tous disposés à une révolte contre la noblesse et communautés de villes, ne voulant être sujets à personne, de quoi ils se vantaient ouvertement; et il est sans doute que s'ils fussent retournés victorieux de Carhaix, comme ils se promettaient, qu'ils se fussent jetés sur les maisons de nobles, sans pardonner à aucun qui eût été de condition plus relevée qu'eux. Et en faisant de même, disaient-ils, ils seront tous égaux, sans que l'un n'eût aucun pouvoir ni juridiction sur l'autre. Mais Dieu en disposa tout autrement, car ils furent si rudement traités à Carhaix, qu'ils demeurèrent aussi doux et humbles qu'ils étaient allés arrogants.

Les royaux, après avoir ainsi repoussé les paysans à Carhaix, mirent en délibération s'ils devaient venir assiéger le Granec, distant de trois petites lieues vers l'occident, en la trève de Collorec, maison assez forte, sans canon, bien flanquée de tourelles aux quatre coins du fossé qui régnait autour. La plupart fut d'avis que l'on y devait aller et qu'on y trouverait du butin que le plat pays y avait rendu pour être en assurance, joint que le seigneur du lieu qui y était paierait une bonne ran-

con. Le sieur du Liscoët ne fut pas de cet avis, remontrant que la maison était forte, que le seigneur était homme de guerre et vieux capitaine, qu'il y avait forte garnison, et que le plat pays y avait rendu ce qu'il avait de plus précieux pour y être conservé; qu'il y avait aussi bien des personnes qui étaient intéressées à la conservation de cette place, et que puisqu'ils n'avaient pas pu entrer au château du Kergoët, qui n'était pas si fort ni si bien gardé, c'eût été une témérité de s'adresser au Granec; bref, qu'il n'y avait rien à gagner et tout à perdre. Cette remontrance leur fit à tous changer d'opinion, qui fut un grand avantage pour le sieur de Pratmaria et du Granec, qui n'avait pas six hommes de résistance avec lui, ni pas un des fuyards ne s'était rendu là, croyant que l'ennemi la fût venu assiéger. Ceux mêmes qui étaient dedans sortaient secrètement par sur les douves et gagnaient les bois, aimant mieux courir les dangers à la campagne que d'être enfermés pour la défense d'une fort bonne place. Le sieur du Liscoët fit donner cette délibération parce qu'il était fort proche parent et allié dudit sieur de Pratmaria, et avaient toujours été fort bons amis. De même le fils ainé portait les armes avec ledit sieur du Liscoët, même en cette prise de Carhaix. Il est certain que s'ils se fussent présentés devant la maison, qu'il n'y avait moyen de les empêcher d'y entrer.

Quant aux prisonniers qui avaient été pris à Ke-

rouzéré et rendus à Morlaix, le sieur de Coëtnisan et de Goëzbriant, son beau-frère, ils furent retenus au château jusques à savoir la volonté du seigneur de Mercœur, qui en étant averti, manda les rendre à Nantes, ce qui fut fait sous la conduite des sieurs de Goulaine, du Faouët et de Rosampoul, où ils payèrent rançon; savoir, le sieur de Coëtnisan, 20,000 écus, et le sieur de Goëzbriant, 8,000 ou 10,000, et les autres moins, suivant leurs facultés.

#### CHAPITRE IX.

Défaite de l'arrière-ban de Cornovallie par les Meyaux.

En ce même temps, le seigneur de Mercœur étant à la campagne vers le pays de Saint-Brieuc, manda ses troupes et aussi l'arrière-ban de la noblesse de Cornouaille, dont était capitaine le sieur du Brignou, cadet de Plœuc, marié à l'héritière de Kerharo, homme qui n'était pas autrement martial, plus propre à la chasse qu'à la guerre. Il le mande néanmoins et le vint trouver; mais fort peu se trouvèrent avec lui, d'autant que ceux qui avaient du courage étaient à l'armée du chef dès longtemps. Le sieur du Brignou ayant cependant fait tout devoir de les assembler, et que son temps s'approchait pour se rendre à l'armée au jour pré-

fix par ledit duc de Mercœur, il part de cette ville très-mal accompagné, espérant que chemin faisant quelques-uns se rendraient toujours à lui, et il prit le chemin de Carhaix, où étant arrivé, je le vois en ce bel arroi, ayant avec lui le sieur de Lestalla (1), jeune folâtre qui ne savait ce que c'était que la guerre; le sieur de Kerheusen (2), qui n'avait jamais dégainé d'épée, si ce n'était pour la dérouiller, et quelques-uns des domestiques dudit sieur du Brignou.

Ayant été une nuit à Carhaix, il part, et sur le chemin se joignent avec lui le sieur de Kerhom (3), cadet de Coatjunval, seigneur du Kergoat-Fouesnant, à cause de sa femme, et le sieur du Rusquec (4), deux braves et galants seigneurs, et pour lors réputés comme ils firant paraître. Toute cette compagnie d'arrière-ban se pouvait monter au nombre de trente-cinq personnes. Or, ils ne vou-laient pas tenir le chemin de Quintin, à cause des garnisons de Rostrenen, Corlay, Quintin et Guin-

<sup>(1)</sup> Le sieur de Lestialla se nommait Charles le Heuc.

<sup>(2)</sup> Nous verrons plus loin que le sieur de Kerheusen se nommait Alain de Kerloagnen.

<sup>(3)</sup> Le sieur de Kerhom se nommait Jérôme du Louet; il avait épousé, en 1581, Marie de Lauros, dame du Kergoat en Fouesnant, depuis nommé Chefontaines par lettres patentes de Louis XV.

<sup>(4)</sup> Deux familles portaient le nom du Rusquec, celle de Lestang, sieur du Rusquec (Léon), l'autre celle du Rusquec, seigneur du Rusquec en Loqueffet (Cornouaille). L'héritière de cette dernière famille, Suzanne du Rusquec, épousa, vers 1600, René du Chastel de Kerlec'h.

gamp, toutes ennemies, et jugèrent à propos d'aller par des chemins détournés pour n'avoir aucune rencontre, s'il était possible, vu le peu de gens qu'ils étaient. Ils prennent le chemin de Plestin en Tréguier, et y logèrent cette nuit, croyant être en sûreté. Mais la garnison de Tonquédec ayant appris qu'ils y étaient, ne manqua pas au point du jour de leur donner la chemise blanche; et étant beaucoup plus forts, car ils étaient bien deux cents hommes de guerre, sautèrent aisément le bourg et entrèrent sur notre arrière-ban sans beaucoup de résistance, à la réserve des sieurs de Kerhom, Rusquec, Crémeur (1), de la maison de Carné, qui firent tous devoir de gens d'honneur tant qu'ils purent manier des mains. Ils y furent tués en bien faisant. Le sieur de Kerheusen ne tira jamais l'épée; aussi n'était-il pas né pour cela, quoiqu'il fût par ailleurs homme de bien. Il fut aussi tué. Le sieur de Lestialla montra les telons dès le commencement, et fut le premier qui s'enfuit à Morlaix. Le sieur du Brignou fut pris prisonnier et rendu à Tonquédec, où il mourut peu après avant que sa rancon lui fût rendue.

Ainsi l'arrière - ban de Cornouaille, composé comme on l'a dit, se dissipa en fumée et donna occasion à plusieurs de se moquer du capitaine de traîner si peu de cens par des pays si dangereux.

<sup>(1)</sup> Le sieur de Crémeur , René de Carné , était frère cadet du sieur de Rosampoul.

Les corps des trois vaillants seigneurs de Kerhom, du Rusquec, et Crémeur son beau-frère, furent rendus à Morlaix et enterrés avec une grande pompe funèbre, en l'église des Jacobins, à la diligence du seigneur de Carné, capitaine de Morlaix, leur neveu. Ils furent généralement regrettés, et avec raison, étant personnages de valeur et de courage, en la fleur de leurs ans, le plus vieux n'ayant pas plus de trente-cinq ans. Le sieur du Brignou y fut très-blessé en divers endroits de son corps, et il y en a qui disent qu'il ne mourut à Tonque-dec, qu'ayant payé sa rançon, il sortit, mais qu'il mourut bientôt après.

## CHAPITRE X.

Massacro par les Caysans à Rescanos.

En cette même année 1590, le sieur baron de Kerlec'h (1), de Léon, l'un des braves et beaux galants de la Bretagne, s'étant tenu quelque temps à Rennes, ville du parti du roi, pour la recherche d'une dame fort riche et famée, mais bien jeune, n'ayant que douze à treize ans, et l'ayant épousée quelques temps après, la voulut rendre au pays,

(1) Le baron de Kerlec'h était en son nom Claude du Chastel. La jeune héritière qu'il avait épousée se nommait Jeanne de Coëtquen; elle était enceinte lors de l'incendie de Roscanou. Sa fille, Claude du Chastel, dame de Kerlerc'h, épousa François, baron de Kergroadès.

Hervé du Chastel de Kerlec'h, 'frère juveigneur de Claude, avait éponsé Louise de Hirgars, de la paroisse de Crozon, dont le frère périt dans l'incerdie de Roscanou : avec lui finit cette famille. au mois de septembre en ladite année, en compagnie de soixante ou quatre-vingts chevaux, pour se défendre contre les paysans qui étaient partout sous les armes et avaient; en plusieurs lieux, retranché tous les chemins. Cette brave compagnie ayant déjà passé plusieurs dangers, étant arrivée de même par chemins inconnus, crainte des paysans, jusques à la paroisse de Gouezec, distante de cinq lieues de Quimper, allèrent pour coucher en une noblesse de ladite paroisse, nommée Roscanou, où était la dame de la maison, veuve d'un conseiller du présidial de Quimper, qui était du parti des royaux, parente et alliée à plusieurs de la compagnie, qui seule savait leur venue et avait fait des préparatifs pour les recevoir. Et d'autant qu'elle était seule en tout le quartier des environs du parti des royaux, et qu'elle parlait trop librement et menaçait quelquefois de faire ruiner le pays, elle était haie et fort suspecte à la commune. Le bruit courut incontinent qu'il y avait grande troupe de royaux à Roscanou, et croyant que c'était pour les perdre, ils firent sonner le tocsin par toutes les paroisses, et les plus éloignés entendant le tocsin par toutes les paroisses faisaient le semblable, et jusques en cette ville de Quimper, sans savoir ce que c'était; si'bien que tout le pays fut en armes en attendant savoir en quel endroit était l'ennemi. Les prochaines, comme Pleyben, Gouezec, Lennon, Edern, bloquèrent incontinent la maison où ils étaient. Eux, méprisant les paysans et se faisant fort de les chasser quand bon leur eût semblé, ne se souciaient que de faire bonne chère. Et cependant les autres paroisses se rendirent toutes là avec force noblesse, même se trouva le sieur de Rosampoul avec plusieurs autres, et des babitants de cette ville. Les paysans sachant que les ennemis étaient tous gens de cheval, pour leur couper les chemins de se sauver, retranchèrent toutes les avenues autour de la maison, de manière qu'il était impossible qu'aucun cavalier y pût passer. Les assiégés voyant cela reconnurent leur faute de ne s'être pas retirés pendant qu'ils en avaient encore le pouvoir. Ils firent pourtant, partie d'eux, un essai de vouloir passer à cheval, ce qu'ils ne purent faire, et leur convint de retourner plus vite que le pas d'où ils étaient sortis. Quant au sieur de Kerlerc'h et la plupart des chefs, voyant qu'il n'en pouvait retirer la jeune dame son épouse, se résolut à mourir avec elle. Cependant les communes mirent le feu en la maison, qui s'alluma incontinent partout, et n'ayant plus lieu de se retirer, les uns sortaient l'épée au poing pour éviter les flammes, allaient se faire tuer par le fer plutôt que par le feu, et de quelque côté qu'ils se tournassent, ils ne voyaient que l'image de la mort; si est-ce que toute autre mort leur paraissait plus douce et pour le moins moins cruelle que le feu, et se jetaient les uns après les autres, à mesure que le

seu les pressait, parmi les fourches et hallebardes des paysans. La jeune dame de Kerlec'h fut prise par quelques soldats pour la rendre au sieur de Rosampoul là présent, qui désirait la sauver, et tous les autres, s'il l'eût pu. Mais il y pensa perdre la vie. Et quant à la jeune dame, elle reçut un coup de fourche en la gorge, dont elle pensa mourir. Le sieur de Rosampoul la mit entre les mains de ses gens, pour la garder de la fureur rustique, puisqu'il n'en pouvait sauver d'autre. Et cependant, entre le fer et le feu, cette pauvre et infortunée troupe fut toute tuée, sans qu'aucun échappât, que cette jeune dame, qui n'était qu'un enfant; et aussi la fille de la dame de la maison, qui était héritière, agée de neuf ans, qui fut jetée dans un fossé, d'où elle fut retirée vive et préservée de ce massacre. Il y mourut en tout, compris ceux de la maison, plus de quatre-vingt-dix personnes, dont il y avait soixante gentilshommes et nombre de chefs de maisons, la plupart de Léon, parents, alliés dudit sieur de Kerlec'h, les noms desquels je n'ai appris. De Cornouaille il fut tué le sieur du Hirgars, de Crozon; le sieur abbé de Saint-Morice (1), en surnom de Vieux-Chastel, de la maison de Kersal, près Carhaix; le sieur de Rerlouet (2), du même canton, et plusieurs au-

(2) Le sieur de Kerlouët était des environs de Carhaix ; son nom de famille était Canabert.

<sup>(1)</sup> L'abbé de Saint-Morice, de Carnoët, se nommait Pierre de Vieux-Chastel. Il était du très-petit nombre des ecclésiastiques qui suivaient alors le Parti du roi en Bretagne.

tres, avec nombre de demoiselles et autres femmes et filles, sans miséricorde de personne, pour la grande haine que la commune portait à la dame du lieu, qui les menaçait de les faire brûler en leurs maisons: mais Dieu tourna le malheur sur elle et sa maison. L'année d'auparavant, ceux de Plevben avaient tué un sieur neveu de cette dame, appelé de Kerguelen, en seigneurie de Châteaunoir, et depuis elle se vantait d'en faire une sanglante vengeance, et l'on était persuadé que cette troupe était arrivée à cet effet. Toutefois, la vérité est qu'ils ne faisaient que passer pour aller à Brest. La maison de Roscanou (1) fut tout brûlée, et tout ce que l'on put sauver du feu fut tout pillé par les communes, qui ne laissèrent rien que ce grand nombre de corps morts tout nus d'un côté et d'autre. Il y avait aussi quantité de beaux chevaux et de belles armes, qui furent pour la plupart consumés par le feu.

<sup>(1)</sup> L'héritière de Roscanou se nommait N. de Lesmaës. Nous verrous plus loin qu'elle épousa N. du Guermeur, sieur du Corroarc'h.

## CHAPITRE XL

Le siège de Memmebend (1) par le duc de Merceur.

Au mois de décembre, en ladite année 1590, le seigneur de Mereœur voyant de quelle importance lui était la ville de Hennebond, qui était la seule du parti contraire entre Nantes et le pays bas, même jusques au cap de Saint-Mahé et le Raz, fortifié des troupes espagnoles, bat aux champs et la vint assiéger. Le seigneur prince de Dombes y avait laissé une forte garnison, d'autant qu'elle était seule en cette contrée et éloignée d'un prompt secours, et d'autant qu'il connaissait bien les habitants fort affectionnés au parti du duc de Mercœur, que tous les catholiques suivaient. La ville

<sup>(1)</sup> Hemebond , où commandait pour la Ligue Jérôme d'Aradon , sieur de Orinipily , avait été pris par le prince de Dombes , le 2 mai 1590.

bloquée, l'on fait deux batteries, l'une au faubourg de Vieille-Ville, par-dessus la rivière, qui battait entre le coin et la porte du pont, où étaient les Français; l'autre était l'espagnole, entre le coin tirant vers la porte principale de ladite ville et le duc de Mercœur, qui en était le chef présent. Le canon était sur un haut lieu assez près du fossé, vis-à-vis de celui des Français, la rivière entre d'eux. Ils retranchent depuis leur canon jusques dans la douve même, afin d'aller à couvert jusques au pied de la muraille. Les batteries ayant continué jusques à vingt-quatre heures, les brèches se trouvèrent en état. Les assiégés s'étaient retranchés par dedans, toutefois sans espoir de secours, et n'étant assurés de la fidélité des hahitants, capitulent, à condition de se retirer vies sauves et enseignes déployées, laquelle capitulation leur fut tenue de point en point. En ce siége on ne tua personne de remarque que j'aie su, que le sieur de Loquevel (1), de Tréguier, riche de neuf ou dix mille livres de rente. Il fut beaucoup regretté, et par le duc de Mercœur et par tous ceux du parti, comme aussi le méritait. Il était brave et vaillant autant qu'autre de sa qualité et âge.

<sup>(1)</sup> Le sieur de Loquevel était d'une branche cadette de la maison de Quelen-Vieuxchatel. La terre de Loquevel est dans la paroisse de Duzult en Comousilles, mais sur la limite de l'évêché de Tréguier.

## CHAPITRE XII.

Siégo de Blavet.

J'avais oublié de rapporter que, l'année 1589, le sieur de Coëtcourson (1), habitant de Hennebond, et tenant le premier rang en ladite ville, affectionnant le parti des royaux avec quelques autres, se saisit du port de Blavet, faisant l'embouchure de la rivière de Hennebond, le meilleur et le plus assuré havre de la province. Le port est situé sur une pointe aisée à fortifier par un retranchement d'avec la grande terre, dans lequel les vaisseaux peuvent entrer de tous vents et de toutes

<sup>(1)</sup> Le sieur de Coëtcourson, dont le nom de famille était Coëtcourson, était de la trève de Locanaria, en la paroisse de Grandchamp. Cette famille était éteinte lors de la réformation de la noblesse en 1667.

marées, et y sont en toute sûreté et toujours à flot, quelque grands qu'ils soient. Coëtcourson et ses partisans, tant dudit Blavet que de Hennebond, qui était lors bien habité, et aussi quelque noblesse avec des gens de guerre appelés à cette fin, retranchèrent cette pointe et se fortifièrent par-devers la terre, bordant ladite tranchée de canons qu'ils avaient tirés des vaisseaux du port.

Le sieur duc de Mercœur l'alla assiéger par terre, à l'instante prière des babitants de Hennebond, qui lors tenaient son parti, d'autant qu'aucune commodité de la mer ne leur pouvait venir pendant qu'ils seraient d'un parti contraire à la ville. A l'arrivée de l'armée, ils firent bonne contenance de résister, et ils s'y employèrent brusquement pour un temps, et soutinrent l'assaut quelques heures avec grande perte des assaillants, parce que la situation est en lieu plain où il n'y a moyen de se garantir ni se couvrir. Les femmes y firent paraître leur courage, car elles jetaient pierres, boisages, eau chaude et toutes sortes de matériaux qui accablaient les assaillants, dont ils se ressentirent incontinent après. Comme ils étaient occupés de part et d'autre à se battre, voici le seigneur de Lansac qui arrive par mer avec trois ou quatre grands vaisseaux de guerre, chargés de soldats du parti du duc de Mercœur, et mouillent audit havre, assez près de terre, sans qu'aucun autre vaisseau du port lui osât donner aucun empêchement, dé-

charge ses gens en des chaloupes et baille telle épouvante à ceux de la place, qui n'attendaient rien moins, qu'ils se mirent tous en fuite, chacun tâchant de se sauver de son mieux. Les tranchées demeurant dénuées de défenses, les assiégeants y entrent, et poursuivant de grande furie, tuaient tout ce qu'ils rencontraient, sans discrétion d'âge ou de sexe. Il n'y avait d'autre moyen de se sauver que dans des bateaux, car du côté de la terre était l'armée du duc de Mercœur. Les ennemis étant ainsi poursuivis de tous côtés de leurs ennemis, ils se jetaient à corps perdu dans les bateaux, à si grande foule que lesdits bateaux coulaient à fond(1). Les femmes et les enfants se jetaient à corps perdu dedans la mer pour éviter le glaive, et périssaient ainsi plutôt que de rester entre les mains de leurs ennemis. Quelques bateaux se sauvèrent heureuse. ment jusques à l'autre côté devers Vannes. D'autres se cachaient dans les maisons, attendant le coup de la mort du soldat victorieux. Les gens de guerre qui étaient dedans n'ayant moyen de se sauver ni par mer ni par terre, se firent tuer en combattant.

L'insolence de ceux de l'union fut grande, car étant d'assaut, ils passaient tout au fil de l'épée, se souvenant des maux qu'ils avaient reçus aux

<sup>(1)</sup> Un historien raconte que, pendant le sac de Blavet, quarante jeunes files se jetèrent dans un navire pour se soustraire à la brutalité du soldat; mais y ayant été poursuivies, elles se prirent toutes par la main et se précipitèrent ensemble dans la mer.

tranchées, aux assauts, et quelques capitaines qu'ils avaient perdus qu'ils regrettaient fort.

Le sieur de Coétcourson, chef auteur de toute cette révolte, fut pris vif prisonnier et rendu à Nantes, en intention, comme on le croyait, de le faire mourir. Cependant, après une longue prison, et par le moyen de puissants amis, il fut tenu comme prisonnier de guerre et mis à rançon de huit mille écus, qu'il paya, puis après fut mis en liberté, à condition de ne porter les armes, sous un certain temps, contre son altesse.

Ladite année 1500, le duc de Mercœur étant avec son armée à Auray, quatre lieues de Vannes, apprit que M. le prince de Dombes, fils aîné du duc de Montpensier, gouverneur pour le parti du roi en Bretagne, venait l'attaquer, ce qui le fit se retirer en grande hâte à Vannes, où l'autre le suivit et fit des efforts pour prendre d'arrivée les faubourgs; mais il fut brusquement repoussé à sa courte honte, car le baron de Joué y fut tué entre la Madelaine et Nazareth, avec plusieurs autres des plus vaillants qu'il eut. Cette perte le rendit plus lent, et se retirèrent en arrière en la lande, où ils se rangèrent en bataille, pensant que le duc de Mercœur, enflé à leur avis de ce petit succès, sortirait pour les combattre: mais avant demeuré sous les armes et sous l'extrême chaleur qu'il faisait, car c'était sur la fin de juillet, ils se retirèrent en se moquant d'eux-mêmes d'être demeurés si longtemps à languir pendant que le duc de Mercœur était à couvert à boire du vin frais.

Cependant j'ai oui dire au sieur de Kerbérec, de Iéon, cadet de Kerlec'h, au retour de cette boutade du prince de Dombes, d'où il venait, que si le sieur de Mercœur eût sorti sur eux, que fort peu eussent été en état de rendre combat, tant ils étaient faibles de la grande chaleur.

## CHAPITRE XIII.

Siégo de Guingamp par les Boyaux.

En l'an 1591, le prince de Dombes ayant augmenté son armée du secours d'Angleterre, qui descendit au port de Paimpol, en Tréguier, environ cinq mille hommes, va assiéger la ville de Guingamp, propre patrimoine de la dame duchesse de Mercœur, dépendant de son duché de Penthièvres. Le duc de Mercœur ayant bien prévu le siége, y avait envoyé un capitaine de gens de pied nommé La Cointerie, fils d'un pâtissier d'Angers. Il se fiait beaucoup en La Cointerie, parce qu'il avait été élevé à son service, et depuis qu'il était garçon avait suivi la guerre, et de degré en degré était parvenu à être capitaine d'un régiment. Quelques

années auparavant, il avait été mis en une garnison par ledit de Mercœur, de laquelle il se portait gouverneur, jusques à ce que les seigneurs du pays, voyant que c'était un trop gros morceau pour lui, duquel les plus grands se trouveraient honorés, délibèrent de l'en mettre hors par le moyen qui s'ensuit. Dans la maison de Quinipily ou d'Aradon. l'une des meilleures de l'évêché de Vannes, il y avait cinq fils, tous braves et généreux, très-affectionnés au parti de l'union, ayant toujours été bons catholiques. Toutes les maisons de Vannes leur touchent de parenté ou d'alliance. Leurs noms sont les sieurs de Quinipily, Du Plessix, d'Aradon, de Camors et de la Grandville, lesquels ont tous fait parler d'eux avec honneur en cette guerre, comme nous le ferons voir en son lieu. Cette féconde semence, proche de la ville de Vannes, avide d'honneurs qui s'acquièrent par la vertu, et de laquelle, de père en fils, ceux de cette famille ont été émulateurs, et étant fâchés de voir cet étranger commander en cette place, en demandèrent le gouvernement au seigneur de Mercœur, s'assurant qu'ils ne seraient pas resusés, comme il advint; car son altesse, considérant leur noblesse et alliances, richesses, les grands services recus d'eux, et qu'il pouvait recevoir dans la suite en leur accordant ce gouvernement, il s'assurait de tout l'évêché, rempli d'une belle noblesse; et, en les refusant, il était à craindre

qu'il les mécontentat tous, ce qui eût fort reculé ses affaires en toute la province. Il octroya donc le gouvernement au sieur d'Aradon (1), troisième fils, car le second, appelé le sieur Du Plessix, en était évêque. Son altesse mande donc La Cointerie, lui déclarant qu'il le voulait retenir près de sa personne, où il jugeait lui être plus utile qu'en une garnison, et lui ordonne de le venir trouver avec son régiment au lieu qu'il lui assigna. Ce fut un crève-cœur à La Cointerie de quitter son gouvernement, qui était beau, pour le bailler à un autre; il ne fit pas semblant et dissimula, trouva tout bon pour le présent, jusques à trouver l'occasion de s'en ressentir, ainsi que lui-même m'en a fait le récit tout au long, l'an 1594, en cette ville de Quimper, où il était en garnison, lors pour le roi, après la reddition de la ville au maréchal d'Aumont. Il cacha ce désir de se venger pour quelques temps, sans que son altesse se doutat d'aucun ressentiment. Ayant donc su que l'intention du prince de Dombes était d'attaquer Guingamp, il y envoie La Cointerie, le croyant fidèle comme il l'avait été au passé, avec son régiment; lui, bien joyeux de cette commission, non à dessein de rendre service à son maître, comme son devoir l'obligeait, mais pour y faire éclore ses mauvais desseins, et qu'il

<sup>(1)</sup> Des frères d'Aradon, le sieur de Quinipily seul laissa postérité dans la personne de Renée d'Aradon, qui épousa Claude de Lannion. Feue madame la duchesse de Liancourt était le dernier rejeton de la maison de Lannion.

avait prémédités en l'âme, qui étaient de livrer la ville de son seigneur entre les mains de son ennemi et s'acquérir le nom de traître et une corde. enfin comme il arriva dans la suite quelques années après. Il se va donc jeter dedans Guingamp, où il fut bloqué dans peu de jours, et la batterie posée du côté vers occident continua jusques à brèche. Il y avait du monde assez dedans pour la défendre, et bien affectionnés à son altesse comme étant ses vassaux : mais au lieu de se défendre La Cointerie leur conseilla de capituler; et les habitants n'en voulant rien faire, lui-même, avec quelques autres, qui n'étaient pas néanmoins de son intelligence, sortent et vont trouver le prince de Dombes, qui savait bien ses intentions d'auparavant par les lettres qu'il avait reçues de La Cointerie. Le prince, pour faire voir ses forces devant ceux qui sortaient, et afin de les étonner, les fit mettre en bataille, comme s'ils eussent voulu à l'heure même donner l'assaut général, ce qui se faisait pour les épouvanter, et ce qui se faisait par les conseils dudit La Cointerie, lequel étant devant le prince, ils eurent une grande conférence de part et d'autre; mais La Cointerie, à part, sans le su des autres, promet rendre la ville moyennant dix mille écus, desquels il reçut deux mille comptant, et le surplus sous le seing du prince de Dombes, à être payé dans un temps qui n'est encore échu et qui n'écherra jamais, quoique ladite promesse fût sous foi de prince, ainsi qu'il m'en a luimême conté toute l'histoire; mais je lui dis que promesse de prince et argent comptant étaient deux choses bien différentes. La Cointerie donc étant de retour dans la ville, avec ceux qui l'avaient accompagné, commença à réciter aux habitants l'effet de sa légation; et leur remontrant les forces de l'ennemi et la faiblesse de leurs murailles, la brèche faite, le peu de résolution qu'il voyait de la défendre, faisait le tout grand d'un côté et rien de l'autre, tâchant d'étonner les plus résolus, et, quant à lui, il était d'avis qu'il valait mieux plier que de rompre, et de rendre la ville plutôt que de la perdre avec si grand nombre de gens de bien qui y étaient ; et si personnes disaient le contraire, il leur remontrait qu'ils ne pouvaient espérer aucun secours de la part du seigneur de Mercœur, qui était empêché ailleurs et n'était en état, dès longtemps, de leur donner aucun secours; que le prince était tout résolu de ne bouger de là que la ville ne fût à lui; qu'il valait beaucoup mieux expérimenter sa clémence par une bonne et avantageuse capitulation, telle qu'il l'offrait; que la rigueur et la cruauté du soldat entrant de force n'y épargneraient ni bien ni honneur de femmes ni de filles. Par ses belles paroles il étonna si bien ceux de la ville qu'ils consentirent tous à se rendre, étant persuadés que le traitre leur disait la vérité. Le prince de Dombes entra

donc dans la ville, la garnison en étant sortie bagues sauves. La Cointerie n'osa plus se retirer vers son premier maître, le sieur de Mercœur, sachant bien que sa trahison était découverte. Le duc de Mercœur fut très-faché de cette prise, ayant du secours tout prêt pour faire lever le siége, et encore plus fâché de ce que c'était par la trahison d'un des siens qu'il avait élevé et tant fait de bien. Il fit informer, par voie de justice, de la trahison, laquelle bien avérée, s'ensuivit ari êt au parlement de Nantes, par lequel La Cointerie est atteint et convaincu de trahison en la reddition de Guingamp, et, pour réparation, est condamné à être tenaillé et puis pendu au Bouffay de Nantes. Mais cet arrêt ne fut sitôt exécuté, car il ne tenait pas le condamné, qui était demeuré, comme nous l'avons dit, en l'armée du prince de Dombes, sans avoir aucun commandement, en qualité de chevau-léger. Son régiment, qu'il avait en la ville, ne voulut pas changer de parti et s'en retourna à l'armée du duc de Mercœur, où il accusait son capitaine. Il y avait un vieux soldat en la ville, cadet de la maison de Kergouanton, qui fut soupçonné d'être de la trahison de La Cointerie; mais il s'en purgea fort bien et ne voulut jamais prendre d'autre parti que de l'union, et se retira en cette ville après la prise de Guingamp.

## CHAPITRE XIV.

Conspiration du baron de Crapade.

Environ ce temps, le prince étant à Auray découvrit une entreprise sur sa personne par une lettre qui fut trouvée sur un religieux cordelier qui allait et venait souvent de Vannes à Auray et de l'un à l'autre, ce qui le fit suspect, et étant fouillé, on lui trouve une lettre de quelqu'un du parti du duc de Mercœur, par laquelle l'on découvrait l'entreprise contre ledit prince. La lettre s'adressait au sieur de Rascol, de Léon, qui était auprès du prince pour le tuer. Ledit sieur de Rascol (1) est aussitôt appréhendé, et soit qu'il fût

<sup>(1)</sup> Le sieur de Rascol se nommait Keraldanet; cette famille, assez puissante dans l'évêché de Léon, fut éteinte par sa mort.

coupable ou non, il ent la tête tranchée et le moine su pendu.

Cette même année, si bien me souviens, fut aussi découverte une entreprise sur la ville de Rennes. de laquelle le seigneur de Crapado (1) était k chef, qui était de rendre la ville au seigneur de Mercœur en saisissant la porte de Toussaint. Les troupes de l'union s'avançaient vers Rennes par divers endroits et dans vingt-quatre heures se devait jouer la tragédie, lorsque quelqu'un découvrit le tout. Le sieur de Crapado est saisi, mis prisonnier, et la chose étant avérée, il fut trouvé coupable et comme tel condamné à être traîné sur une claie, à la queue d'un cheval, jusques au Champ-Jacquet, et là y avoir la tête tranchée, ce qui fut exécuté. Et encore que l'offense fût grande, néanmoins plusieurs en eurent compassion de voir trainer un vieillard de quatre-vingts ans, des meilleures familles de France, et qui même touchait de parenté au seigneur de Dombes, qui assista à sa mort, auquel il reprocha qu'il le traitait en faquin, quoiqu'il fût son parent, et ne se plaignait pas tant de mourir que d'être ainsi trainé en chemise, pieds

<sup>(1)</sup> Le baron de Grapado se nommait Angier de Lohéac. Il était député de la noblesse des états de Bretagne vers le roi lorsqu'il fut arrêté et jugé par un conseil de guerre. Il avait été chargé de porter au roi les plaintes de la noblesse contre le prince de Dombes.

La condamnation du baron de Crapado, prononcée par un conseil de guerre, souleva toute la Bretagne d'indignation; lorsque Henri IV l'apprît, il blama bautement ce déni de justice.

et tête nus; mais le prince ne s'en émut pas po toute cette remontrance, aussi n'était-il qu'un et fant de vingt ans. Ce qui plongea ce seigneur en malheur sur ses vieux jours, ce fut la néce sité, qui est un mal extrême en une personne c condition: voilà cependant la fin de ce brave se gneur.

CHAPITRE XV.

# CHAPITRE XV.

stégo do Mlaim , près Namies. (1).

Le château de Blain, distant de cinq lieues de Nantes, vers l'ouest, était tenu, pour le seigneur de Rohan, huguenot, par le sieur Du Goust, genilhomme voisin, de même religion, homme cruel, barbare, et insolent plus que vaillant, comme il

(1) Le château de Blain fut commencé en 1104, par Alain IV, surnommé l'erent, duc de Bretagne.

Le 1º sévrier 1340, Philippe de Valois, roi de France, était au château

Ea 1366, Ollivier de Clisson, connétable de France, qui, par son mariage de Blain. rec Marguerite de Rohan, était seigneur de Blain, se plaignit que le duc Jean IV ayant donné le château du Gavre à un Anglais, pour le récompenser des services qu'il lui avait rendus, venait de lui donner un ennemi naturel pour voisin. Sa plainte n'ayant pas été admise, il fut lui-même mettre le feu an château du Gavre, dont les débris servirent à augmenter les fortifications de Blain.

arrive ordinairement, car un homme généreux n'est jamais cruel, au contraire, il n'est de cruauté que de poltron.

Les ligueurs avaient pris le château de Blain en nevembre 1585.

Voici comment le capitaine du Goust reprit cette forteresse, au nom du duc de Rohan, et comment il parvint à s'y maintenir jusqu'à ce que le duc de Mercœur ne s'en rendit maître de nouveau, comme le raconte ici le chanoine Moreau.

Le duc de Mercœur, forcé de rassembler la plus grande partie de ses tropes sous les murs de Vitré, n'avait laissé dans Blain qu'un gouverneur et 25 hommes. Du Goust, comptant sur l'appui des habitants de la petite ville de Blain, s'embusqua, lui huitième, un matin, dans le grand jeu de paume qui touchait à l'entrée du château. Vers midi on abattit le grand pont pour recevoir plusieurs charrettes. S'étant précipité lui et les aiens dans le corps-degarde, il poursuivit les hommes de garde, qui s'enfuirent jusques dans le petit château, qui est séparé par un profond fossé de la première enceinte; le gouverneur n'eut que le temps de se 'réfugier lui-même dans la tour de l'horloge. Bientôt les amis de Du Goust et les habitants de Blain étant venus le renforcer, ils se trouvèrent dans la place 45 hommes de garnison. Mais dans le même moment passait à Blain deux compagnies de cavalerie, qui, apprenant la prise du château par les royaux, en commencèrent le siège. Le sieur de Guébriant vint le lendemain le renforcer de plusieurs compagnies.

Une sille de 18 ans, mademoiselle de la Salmonnaye, dont le strète était le lieutenant de Du Goust, s'avance sur la contrescarpe en sace du château de Blain, et demande à parler à son strère; elle lui dit, les yeux en pleurs, qu's son occasion son père, leur maison et eux-mêmes éaient absolument perdus, qu'elle avait été menée prisonnière à Nantes, d'où s'étant échappée elle était résolue de venir mourir avec lui. Pendant se discours, syant intensiblement gagné le bord du sossé, elle se jette dedans au pied du ravelin, vers le part, où s'étant fait jeter une corde avec un bâten à travers, este se sit hisser à 15 pieds de haut dans la cour du château. Du Goust prit ombrage de l'artirée de la demoiselle; sil la sit arrêter ainsi que son strère, puis, tant par menaces que par les insinuations du ministre protestant, este avoua qu'entre prisieurs avantages que îni avait promis la strichesse de Merceeur, si son stre livrait le château aux assiégeants, este l'ent mariée en lui démant une dot de 10,000 livres.

Lors Du Goust lui dit qu'elle avait bien le moyen de se venger de ceu,

Ce gentilhomme se voyant en cette bonne place, qui était à la vérité des fortes, ne redoutant aucun ennemi, dépistait la puissance du seigneur de dercœur et vomissait des injures et opprobres contre sa personne; courait à toute heure jusques aux portes de Nantes, tant de jour que de nuit, et toujours avec des prises des habitants nantais qu'il tenait en grand nombre, et dont il traitait la plupart bien rudement, que plusieurs mouraient dans la peine, et des autres il extorquait promesse de rançon impossible, lesquels ne les pouvant payer

qui avaient voulu prostituer tout à la fois son honneur et son ame. Elle consent à tout ce qu'il demande, et s'étant fait descendre du château par le même bâton qui l'y avait portée, se rend au camp des assiégeants, auxquels elle persuade que s'ils veulent la suivre, elle les introduira de nuit dans le châleau, par l'instrument de locomotion qu'elle avait employé pour y entrer et en sortir.

Le 2 juin suivant, mademoiselle de la Salmonnaye remonte au château sur la même monture, qu'on redescend dans le fossé et qui rapporte dans le château le capitaine Guillarderie. On le mêne immédiatement voir la chambre qui leur est destinée quand ils seront en assez grand nombre; il la trouve bien ordonnée. Plein de confiance, il donne le mot d'ordre pour monter à ceux qui étaient dans le fossé. A cet instant l'on se dispute les tours, et cependant 67 des ssiégeants se font enlever en peu de temps. A mesure qu'ils arrivaient dans le château, on les menait de suite dans la chambre qu'on leur avait préparée, où on les mettait aux fers. Le sieur de Guébriant se méflant de quelque trahison, fit monter un jeune homme de confiance, après être convenu d'un signal avec lui. Arrivé dans la cour, les assiégés voyant qu'il ne se présentait plus personne pour monter, se doutérent de ce qui s'était passé, et voulurent, le poignard sur la gorge, forcer le dernier venu à engager le sieur de Guébriant à monter. Mais ce jeune homme s'y refusa, et attendit la mort: Du Goust trouva son action trop belle pour le faire périr.

Les armes de ces 67 prisonniers servirent aux assiégés, qui en avaient fort peu, et les prisonniers furent un moyen de faire fournir des vivres par les assiégeants. souffraient de grands tourments jusques à la mort. Bref, il tenait tout le pays en subjection, si bien que personne ne pouvait aller ni venir à Nantes par le côté de la rivière, et même ils avaient des bateaux pour aller sur la rivière, et ils prenaient des barques et bateaux qu'ils pillaient.

Les Nantais, fort incommodés de ces galants, qui étaient en nombre de trois ou quatre cents, et délibérant à quelque prix que ce fût d'ôter ces épines de leurs pieds, font instance au seigneur de Mercœur de les assiéger, offrant faire tous les frais du siége, ce qui leur fut accordé, quoiqu'il eût d'autres occupations, mais il voulut en cette occasion gratifier la place principale de son parti, et quoique la saison fût fâcheuse pour le siége.

Néanmoins, au mois de novembre 1591, assisté des troupes espagnoles et autres de son parti, tant de pied que de cheval, investit le château, et la nuit en suivant pointe son canon, au nombre de douze doubles pièces en batterie, entre la grosse tour qui était très-forte, et telle que les assiégés se moquaient de leurs entreprises, disant qu'ils blessaient leurs murailles avec leurs canons, et avançaient des mouchoirs ou linges au bout des perches et frottaient l'endroit où le canon battait. Cette musique de canonnade dura depuis le point du jour jusques au lendemain, nuit et jour sans discontinuation, avec telle furie que les assiégés commencèrent à s'en étonner. Le deuxième jour, la-

dite tour ayant été battue par le milieu, vint à tomber, et de sa chute comble les fossés, et par cet endroit fait une assez grande ouverture par où on pouvait facilement aller à l'assaut. Les assiégés, étonnés de cette ruine, et voyant qu'ils ne pouvaient soutenir, députent un de leurs capitaines pour capituler, lequel ayant un grand panache blanc au chapeau et un javelot à la main, s'achemine superbement vers son altesse, qui le voyant venir avec cet air bravache, lui envoya un capitaine, disant: Dites à ce maître sot qu'il se retire au plus tôt, ou je le ferai tout présentement pendre. A quel ordre il ne fut pas rétif, et se retire dedans le château.

Quelque temps après, un Espagnol montant sur la ruine de la brèche, s'avance jusques au haut, et regardant dedans le château, ne vit personne aux environs de la brèche ni en la grande cour, qui fut cause qu'il appela ses compagnons espagnols qui étaient là pour s'avancer, ce qu'ils firent, et, le tout en confusion, entrèrent sans résistance dedans, les assiégés s'étant retirés, le courage leur ayant manqué, et laissèrent lâchement prendre le château sans rendre aucun combat.

Les gens du duc investirent incontinent le donjon du château, où s'était retirée la garnison, ce qui les étonna fort, et demandèrent composition, qui leur fut accordée comme à des lâches qu'ils étaient, et non comme à gens de guerre. Les soldats avec l'arquebuse, et les capitaines, demeurent prisonniers. S'il y eût eu gens de résolution en cette place, ils eussent bien donné des affaires au duc de Mercœur, même après la brèche faite, et quand bien la brèche eût été forcée, le donjon était pour résister longtemps. Mais leurs cruautés passées les avaient tous efféminés, et ils ne firent paraître aucun semblant de se défendre, ce qui leur fut souvent reproché par les assiégeants. Le sieur Du Goust, capitaine et chef de la place, avec quelques autres, furent rendus prisonniers au château de Nantes, où il demeura quelques années, puis en sortit payant rançon.

Le siége porta de la ruine à Blain de plus de cent mille écus. C'était la demeure seule en Bretagne des seigneurs de Rohan qui était logeable et qu'ils chérissaient de tout temps, et l'avait beaucoup embellie la dame douairière, car les enfants étaient encore bien petits et jeunes. Elle fut très-mécontente du seigneur Du Goust, de ce qu'il s'était opiniatré jusques à brèche, disant qu'il savait bien sa volonté, qui était de plutôt rendre la place entre les mains de l'ennemi que s'opiniâtrer de résister pour la ruine du château. On y trouva dedans un grand butin de tous les brigandages, rapines de la garnison, qui étaient de plusieurs années, et aussi les riches meubles des seigneurs de Rohan, qui tenaient cette maison ameublée pour recevoir un roi. Les Espagnols emportèrent presque

le tout, y étant entrés des premiers, et ils étaient plus forts en nombre que les Français, étant cinq mille Espagnols. Le siége ne dura que six ou sept jours, contre l'opinion de tout le monde, qui jugeait, par rapport à la forte garnison qui y était et la place qui était forte d'elle-même, que le siége eût duré plus de six semaines; car si les assiégés eussent eu le courage de se défendre en se retranchant et défendant leur brèche, il y eût eu bien des têtes cassées, étant en la meilleure place du pays.

### CHAPITRE XVI.

Batallle de Craen.

Au mois de mai 1592, les états se tinrent à Vannes (1), sous l'autorité du duc de Mercœur, où je me trouvais aussi. Là arrivèrent les députés de la ville de Châteauneuf-du-Faou, en Cornouaille, qui

(1) Voici ce que dit Dom Taillandier de ces états : le duc de Mercœur int à Vannes les états de la Ligue ; ceux qui n'avaient pas encore fait le serment de l'union le firent en cette assemblée , entre les mains de l'évêque de Cornouaille , devant le saint-sacrement. Le sieur de la Ragotière , à qui l'on donnait 300 livres de gages , faisait l'office de procureur syndic, mais il était aidé par Arthur le Forbeur , qui recavait du duc de Mercœur 4,000 livres d'appointements.

Le mercredi 1<sup>r</sup> avril, les états ordonnèrent la publication du concile de Trente dans toute la prévince. Ils assignèrent 6,000 livres par mois au duc de Mercœur, et firent un fonds de 1,715,436 livres pour le paiement des garnisons des villes tenues par la Ligue.

firent de grosses plaintes audit seigneur et aux états du capitaine La Fontenelle Guyon de Beaumanoir, duquel sera parlé ci-après plus amplement de son origine, progrès, état et fin. La plainte contenait que combien qu'ils fussent d'un même parti de l'union avec tout le reste du pays, que néanmoins ledit La Fontenelle, à main armée, les avait forcés, pillés, ravagés et tués grand nombre, avec des grandes hostilités, avec beaucoup d'autres cruautés insolentes commises par lui et les siens, que les plus grands ennemis n'eussent voulu commettre. Les preuves et attestations vues et examinées par son altesse, on le fit appréhender, car il était aussi venu auxdits états, et il fut constitué prisonnier. Mais à la prière des autres capitaines et des seigneurs, il fut mis en liberté. joint que ledit seigneur de Mercœur avait pour lors affaire des gens de guerre, car en même temps vinrent les nouvelles que l'armée conduite par le prince de Conty et le prince de Dombes, avec cinq ou six mille Anglais, avait assiégé Craon, sur les frontières de la Bretagne, du côté d'Anjou et du Maine; que les habitants demandaient secours, ce qui obligea le duc de Mercœur de mander ses compagnies et leur donne le rendez-vous à Redon, commande aussi à La Fontenelle de lui aller quérir sa compagnie et le venir trouver. Ainsi fut-il délivré de prison, sans laquelle occurrence il eût couru dès-lors grand risque de la vie. Mais Dieu le réservait à une punition plus exemplaire, digne récompense de tant de maux qu'il fit depuis, sans comprendre ceux qu'il avait déjà faits qui méritaient la roue.

Le duc de Mercœur ayant en diligence assemblé son armée, les états finis, s'achemine au rendez-vous et de là vers Craon, que l'ennemi tenait si étroitement assiégé qu'il n'en pouvait sortir ni entrer une âme; si bien que ceux de dedans, n'ayant nouvelle d'aucun secours, étaient près de se rendre; ce que croyant, son altesse s'avançait à grandes journées; et étant arrivée à quatre lieues près, en plaine neuve, fit tirer trois ou quatre coups de canon pour avertir ceux de la ville que leur secours était près de se rendre, lesquels coups bien ouis donnèrent courage aux assiégés, si bien qu'il ne fallait plus parler de composition. L'armée était composée de trois ou quatre mille hommes Français du pays, dont les capitaines étaient les seigneurs de Goulaine; du Faouët, son frère; de Talhoët Kerédern, capitaine de Redon ; Lézonnet , gouverneur de Concarneau; de Saint-Laurent, gouverneur de Josselin; les sieurs de Quinipily, d'Aradon son frère, et plusieurs autres, avec autant ou plus d'Espagnols. L'ennemi était fort de huit à dix mille hommes, compris cinq mille Anglais nouvellement descendus, qui ne demandaient que besogne; leurs chefs, le prince de Conty et le prince de Dombes, depuis duc de Montpensier; les sieurs

de Rochepôt, gouverneur du château d'Angers, et Pichery, gouverneur de la ville d'Angers, et la Tremblaye, du Liscoët de Tréguier, de La Bastinaye, de Montbarrot, baron de Moullac, et plusieurs autres, tant Français que Bretons et Anglais, sous la conduite du général Norris, et les Espagnols étaient conduits par Don Juan d'Acquilla, tous deux grands capitaines. L'ennemi savait bien la venue du duc de Mercœur et s'était fortifié et pris les endroits avantageux pour combattre l'ennemi. Le lendemain les deux armées apparurent l'une à la vue de l'autre, et s'approchant pour s'escarmoucher, les avant-coureurs ne laissaient pas de se bien attaquer et se bien défendre entre les deux gros rangés en bataille chacun de son côté. Son altesse néanmoins approchant toujours de son ennemi, ayant été ainsi quelque temps aux attaques, le capitaine Talhoët Kerédern, ainsi appelé parce qu'il était issu cadet de la maison de Kerédern en Vannes, comme étant homme expérimenté en la guerre et vieux capitaine, étant avec sa compagnie en l'avant-garde, aperçut du remuement au camp de l'ennemi, qu'il connut incontinent être épouvanté. Il en donne d'abord avis au duc de Mercœur, par l'un de ses cavaliers, qui lui fit entendre que le camp de l'ennemi était en désordre et que sans doute il prenait l'épouvante, et que s'il voulait s'avancer avec l'armée il en aurait bon marché. Le duc de Mercœur, presant garde à sa

contenance, fit avancer son avant-garde et conséquemment toute l'armée, en bel ordre, vers l'ennemi, sur lequel il donna furieusement et augmenta tellement leur épouvante que, sans grande résistance, ils furent mis en déroute avec tel désordre qu'il n'y eut moyen de les rallier, et aussi leur chaussat-on les éperons de bien près, quelque effort que fit le sieur du Liscoët, bas-breton, pour les rallier, et la Tremblaye, maître de camp, pour les soutenir, qui firent tous devoir de bons capitaines dignes du rang qu'ils tenaient. Ils ne purent venir à bout, et si le désordre n'eût procédé des chefs, le tout ne fût passé ainsi. Néanmoins les deux capitaines susdits, avec leur cavalerie, firent une belle retraite, faisant tête à tout moment en se retirant, qu'ils empêchèrent bien d'être forcés par plus forts qu'eux, sans laquelle les Français fuyards eussent été de bonne heure enfoncés et défaits. Mais ce n'était pas aux Français que son altesse en voulait ; car sitôt que l'armée ennemie fut en déroute, il fit crier en son camp, à son de trompe, qu'on eût à sauver les Français et se ruer sur les Anglais, ce qui fut fait par ce moyen. Le reste de l'armée des princes eut tout loisir de se retirer, partie à Châteaugontier, partie à Rennes, et ailleurs aux places de retraite.

Le prince de Conty se retira à Angers par Châteaugontier. En arrivant à Châteaugontier, il avait tellement peur qu'il n'osa y demeurer cette nuit;

il ne fit que passer sans s'arrêter, tant il était épouvanté et craignait d'y être assiégé. Aussi était-il vivement poursuivi, et sans le canon dudit prince. qui demeura embourbé en un chemin assez étroit, qui retarda les poursuivants, les obligeant de prendre un autre chemin, ils auraient pris le prince de Conty. Quant au prince de Dombes, qui portait titre de gouverneur de province pour le roi, il prit le chemin de Rennes, où il arriva bien harassé et triste, ne pensant à rien moins, et les Rennois aussi, d'être bloqués et assiégés par le vainqueur. Et de fait, plusieurs ont cru que si son altesse, poursuivant sa victoire, se fût aussitôt présentée devant la ville, qu'elle se fût rendue sans difficulté, tant ils furent effrayés de cette défaite, joint que la plupart du menu peuple et quelquesuns des plus relevés affectionnaient fort le parti des catholiques et son altesse leur chef.

Tout le fait de cette bataille porta enfin sur les Anglais, qui étaient environ cinq mille, desquels il ne resta que ceux qui, à la faveur des blés déjà mûrs et prêts à couper, s'y purent cacher, attendant la nuit, et encore en fut-il tué un grand nombre par la commune, qui les haïssait à mort, pour être les anciens ennemis du pays. Les Espagnols ne pardonnaient à aucun desdits Anglais, les tuant jusques entre les bras des Français. Il en fut tué un grand nombre; l'on estime qu'ils y perdirent cinq mille hommes. Pas un ne fut réservé par

les Espagnols pour prisonnier, se souvenant de beaucoup de maux qu'ils avaient reçus des Anglais en l'embrasement de Cadix par le capitaine Dracke, amiral de l'armée anglaise, et de la grande perte qu'ils reçurent quatre ans auparavant à la côte d'Angleterre, en 1588, lorsque, sous la conduite du duc de Modène, lieutenant-général de Don Philippe, roi d'Espagne, l'armée navale dudit roi, la plus belle armée qui fût vue voguer sur l'Océan de cent ans auparavant, voulant prendre terre en Angleterre, fut toute défaite par lesdits Anglais. Tous les appareils de guerre et équipages des royaux furent perdus et gagnés par le duc de Mercœur, que l'on rendit pour la plupart à Nantes avec les prisonniers, au nombre desquels il y en avait quinze ou vingt de considérables, desquels étaient les seigneurs de Rochepôt et Pichery, et nombre d'autres desquels je n'ai pu savoir les noms, quoique je les visse arriver à Nantes, où j'étais en ladite année 1592, au mois d'août.

On y rendit ensemble huit grosses pièces de batteries, plusieurs couleuvrines avec les attelages, des guidons et enseignes en grand nombre, sans comprendre ce qui fut envoyé ailleurs, comme à Craon, Saint-Malo, Dol, Fougères. Cette déroute rabaissa tellement le parti du roi en Bretagne qu'il quitta la campagne pour un temps, mettant des garnisons dans les places de son parti (1).

<sup>(1)</sup> Ce fut après la déroute de Craon que Henri IV envoya le maréchal d'Au-

Le duc de Mercœur, poursuivant le parti et cours de sa victoire, alla assiéger Châteaugontier, sur les frontières du Maine et d'Anjou, et par ce moyen délivra les Rennois d'une grande peur où ils étaient, craignant que ce fût à eux que l'on se fût premièrement adressé.

Cependant ils eurent le temps de résoudre et se renforcer, et envoyer vers le roi pour demander secours. Ils eurent réponse que dans peu ils seraient secourus d'un renfort considérable, avec exhortation de persévérer toujours en leur fidélité passées. Ce qui donna occasion au duc de Mercœur d'aller plutôt assiéger Châteaugontier qu'autre place, c'est qu'on lui avait donné à entendre que les princes de Conty et de Dombes, et plusieurs chess, s'y étaient retirés et y attendaient le siège; mais, comme on l'a dit ci-dessus, on les avait chaussés les éperons de si près qu'ils n'eurent pas seulement l'assurance d'y tarder deux heures en passant Châteaugontier, ne se voulant opiniâtrer à soutenir un siége sans espérance d'un prompt secours, et de se rendre par composition, comme avait fait Laval.

mont comme lieutenant-général en Bretagne, pour y réparer les fautes du duc de Montpensier et du prince de Domhes.

### CHAPITRE XVII.

Priso de Bestronen et de Cerlay par les Reyaux.

En l'année susdite 1592, sur la fin du mois de juin, le château de Rostrenen, au pays de Carhaix, appartenant au seigneur baron du Pont, où il y avait quelque garnison pour son altesse, sut pris par les royaux, et on y mit pour commander un gentilhomme voisin et vassal, le sieur de Meneheu (1). Je n'ai pu savoir les particularités de cette prise, mais j'estime que le sieur de Meneheu sur l'entrepreneur, et que ce sur de Meneheu sur l'entrepreneur, et que ce sur de Meneheu sur l'entrepreneur, et que ce sur par son intelligence qu'il sur pris; aussi était - il homme d'esprit et vaillant.

Les royaux prirent en même temps le château

(1) Le sieur de Méneheu ou Ménicheuc se nommait Antoine du Quellesc. de

de Corlay, éloigné de trois à quatre lieues de Rostremen, appartenant au seigneur du Guémené; et d'autant qu'il était ruineux et peu tenable, ils le firent fortifier de retranchements et terrasses, et de manière qu'ils en firent une assez bonne place de défense.

Tout le pays fut fort ruiné et incommodé par la gamison, d'autant que tout le quartier tenait le parti contraire; ils n'eussent pu sortir du château qu'ils étaient en pays ennemi, sur lequel ils faisaient de grands ravages.

Le duc de Mercœur, importuné de leur ôter cette épine du pied, vint avec son armée, composée en partie d'Espagnols, fit assiéger ledit château de Rostrenen, qui se rendit à Don Juan d'Acquilla, chef desdits Espagnols, après six à sept jours de siége. Et parce que ledit château était plus préjudiciable qu'utile au pays, les chefs y firent mettre le feu et le ruinèrent à ce que personne des gens de guerre ne s'y pussent plus loger à l'avenir.

Il y a à Callac, distant de quatre lieues de Carhaix, une vieille ruine d'un ancien château, sans aucune maison ni apparence qu'il n'y en eût jamais, dans lequel quelques gens d'armes s'étaient nichés, et se fortifièrent en peu de temps de retranchements, en y bâtissant quelques maisonnettes pour y être à couvert, et de là ravageaient tout le plat pays, si bien qu'on eût dit qu'on n'en voulait qu'aux pauvres paysans seulement, car le débordement fut si grand qu'on eut dit que l'on n'en voulait qu'au bon homme. Ces sortes de gens n'allaient jamais chercher l'ennemi, ce n'était pas ce qu'ils voulaient; ils se contentaient de la petite guerre, comme ils l'appelaient, c'est-à-dire de la picorée. Ils se disaient du parti du roi, parce que le pays des environs tenait pour le parti de l'union des catholiques, duquel était chef le seigneur de Mercœur.

Après la prise de Rostrenen, Don Juan d'Acquilla, étant averti des grands ravages que faisaient ces bandits du château de Callac, délibéra d'en purger le pays et s'y rendit pour l'assiéger; mais ils se rendirent incontinent, et les fortifications et maisonnettes qu'ils avaient faites furent brûlées pour ne donner occasion aux autres de s'y loger.

# CHAPITRE XVIII.

siége et reddition du château de Quintin au duc de Mercour.

Pendant qu'une partie de l'armée du duc de Mercœur avec les Espagnols assiégeaient les petites bicoques, ledit seigneur était à Nantes. Pourvoyant aux affaires de son parti par toute la province, selon les occurrences, délibéra de réduire à sonobéissance le château de Quintin, appartenant lors au seigneur comte de Laval, qui depuis mourut sans hoirs en Hongrie contre les Turcs; et voyant que sa présence était requise, parce que le sieur du Liscoët, qui y commandait, ne s'étonnait pas pour le bruit, comme à la vérité il était brave et vaillant cavalier, commanda donc à son armée de s'acheminer du côté de Callac et réduire Corlay en passant, ce qu'il fit, et lui se trouve au rendez-vous avec sa

cavalerie, qu'il avait auprès de lui. La ville n'était pas forte, n'étant fermée que de vieilles douves et de barrières. Ayant donc été bloquée et disputée pendant quelques jours, les assiégés se retirèrent au château, qui était fortifié par la garnison, mais non pas en état de tenir contre une armée qui trainait un gros attirail de canons. Le sieur du Liscoët, après dix ou quinze jours de siége, et après avoir fait tout ce qu'un homme de valeur était obligé de faire en une si pauvre place, étant sans espérance de secours, rendit le château par capitulation et bagues sauves.

Ayant le duc de Mercœur mis ses gens en garnison audit château, sous le commandement d'un capitaine, licencia son armée dans les garnisons et se retira de rechef à Nantes. Les habitants de Quintin, craignant d'être blâmés par leur seigneur de Laval d'être d'un contraire parti à lui qui était de celui du roi et de sa religion, pour faire les bons valets, pratiquent une intelligence avec un gentilhomme nommé le sieur de la Giffardière, normand de nation, marié à la dame de Robien, tout auprès de Quintin, qui, en plein jour, surprit la ville, et voici comment.

Les habitants de l'intelligence, sachant le jour et l'heure que la Giffardière leur avait donnés pour jouer son jeu, se mirent à jouer aux cartes avec la garde et à boire excessivement pour amuser pendant que la Giffardière, qui était avec cinquante ou soixante chevaux près de la ville, à la faveur d'un bois, fondit sur eux lorsqu'ils doutaient le moins, et se saisit tant de la ville que du château par la trahison de ceux de la ville. Quelques-uns furent tués d'arrivée, les autres furent retenus à rançon, les autres furent laissés s'en aller.

#### CHAPITRE XIX.

Reprise de Cerlay par du Lisceli.

Le sieur du Liscoët se voyant chassé de Quintin et sans aucun logement, et qui n'aimait guère à se tenir en sa maison du Bois de la Roche, près Guingamp, s'imaginait tous les jours les moyens qu'il pourrait trouver pour surprendre quelques places aussi bonnes ou meilleures que celle de Quintin qu'il avait perdue. Il fit tant par ses amis qu'il pratique sur Corlay, duquel il se saisit par surprise, en mars 1593. Par ses diligences, la fortifia si bien qu'il en fit une place propre pour ses desseins, qui étaient de tirer la guerre peu à peu au bas pays, où l'oie était encore grasse, d'autant qu'on n'y avait pas encore fait la guerre, comme il le fut in-

continent fait après; car, le 23 du même mois de mars, accompagné d'environ trois ou quatre cents hommes, sur l'aube du jour, arriva à Châteauneuf-du-Faou, où il entra par surprise, y fit beaucoup d'insolences et de cruautés, tout comme il avait fait trois ans auparavant à Carhaix, comme nous l'avons dit ci-dessus. Plusieurs des habitants et réfugiés y furent tués, les autres qui pouvaient payer rançon retenus prisonniers, et fit mettre le feu aux plus belles maisons de la ville, qui causa une grande ruine. Les ecclésiastiques y furent maltraités, d'autant que ledit du Liscoët et tous ses gens étaient hérétiques calvinistes, naturellement ennemis des prêtres.

Je ne veux pas passer sous silence une chose qui y arriva. Lorsque les soldats pillaient l'église de Châteauneuf (1), l'un d'eux alla au sacraire, où il trouva le saint ciboire, dans lequel il y avait une hostie sainte, suivant la coutume d'y en tenir toujours une pour subvenir aux maladies quand la nécessité le demande; ledit ciboire était d'argent. Les soldats hérétiques, ennemis du saint-sacrement de l'autel, l'ayant premièrement pris, et, par leurs mains sacriléges, jetèrent ladite bostie par terre à

Cette chapelle était comprise dans l'enceinte du château qui a donné son nom à cette petite ville.

<sup>(1)</sup> Ce meurtre sacrilége eut lieu, non dans l'église de Châteauneuf, mais dans la chapelle de Notre-Dame-des-Portes, si admirablement placée sur l'artète regardant l'onest de la montagne sur laquelle est bâti Châteauneuf.

leurs pieds, tenant un des prêtres de ladite église prisonnier, présent à ce spectacle, qui, ne pouvant endurer une si grande impiété faite contre le saint-sacrement, touché du zèle de Dieu, se prosterna avec grande humilité à terre, adorant par une brève oraison le corpus domini, le lève avec une humble révérence de terre, et le mettant en la bouche l'avale. De quoi l'hérétique sacrilége, qui le tenait prisonnier, ému de rage, tire son épée, et disant ces mots: Eh quoi! misérable, tu idolâtres encore en ma présence! le traversa de part en part de son épée et le tua sur-le-champ. Ainsi mourut ce bon prêtre, duquel je n'ai encore su le nom, pour l'honneur dû à notre rédemption.

# CHAPITRE XX.

Prise du Grance (1) par La Fontenelle-

Ladite année 1593, environ le mois de juin, le manoir ou château du Granec fut surpris par les gens du capitaine La Fontenelle. Cette maison appartenait au sieur de Pratmaria, qui se nommait en ce temps Vincent de Coatanezre, et y faisait sa continuelle résidence, à cause de quoi il chérissait ladite maison et l'avait fait fortifier de bons fossés et levées de terre par dedans, flanquée de quatre tou relles aux quatre coins de l'enclos, se tenant en cet endroit pendant la guerre, avec quinze ou vingt hommes pour sa garde particulière

<sup>(1)</sup> Le châtean du Granec était situé dans la trève de Collorec, paroisse de Plounevez du Faou. On y trouve encore les fortifications en terre, quoique égradées; tout ce qui était en maçonnerie a disparu.

et à ses frais. Cette maison était enviée par les gens de guerre. Ils étaient venus avec grandes troupes, les sieurs du Liscoët, Kergourmarc'h et autres royaux, en intention de s'en emparer, sans la résistance qu'ils y trouvèrent. Aussi n'était-il pas aisé sans canon de l'emporter qu'avec bonne force et beaucoup de perte d'hommes. Quant au corps-delogis, il était composé d'un grand corps de maisons ayant à chaque bout un pavillon rond, et en chacun d'eux trois chambres carrées. Le corps-delogis entre les deux tours contenait deux belles salles, l'une basse et l'autre haute, et toutes les chambres et salles toutes tapissées de laine et cuir doré à mi-espace. Entre les deux pavillons, devers le midi sud-est joignant ladite salle, s'élevait une tour de pierre de dix étages, en laquelle on entrait des salles; sur icelle il y avait cinq ou six pièces decanon de fonte verte. Bref, la maison était forte et bien flanquée pour tenir contre les coups de main. Mais le bruit était encore plus grand de la forteresse de cette maison.

Le capitaine La Fontenelle cherchait en ces temps-là tous les moyens possibles d'avoir une retraite dans un pays qui n'eût encore été ruiné; il désirait donc cette place, mais il n'avait pas d'assez grandes forces pour l'emporter. Il essaya de la surprendre par ruse, et voici comment. Les royaux, conduits par les sieurs de Kergourmarc'h et du Liscoët, devaient venir la surprendre avec des gar-

sons de Tréguier. La Fontenelle, qui savait bien que le seigneur de Rosampoul, qui était fils de Carné et gouverneur à Morlaix, était grand ami audit sieur du Granec, et se confiait fort en lui, et que sur le bruit de siége il demanderait secours audit sieur de Rosampoul, ou que sans lui demander ledit sieur de Rosampoul lui en enverrait, La Fontenelle, prenant cette occasion, envoie dix de ses soldats approcher du Granec, avec ordre de faire entendre audit seigneur que le sieur de Rosampoul, sur les avis qu'il avait eus de fort bonne part qu'il devait être assiégé en deux jours, lui envoyait cette petite troupe le renforcer, et qu'ils avaient ordre de vivre et mourir avec lui pour la défense de sa maison. S'étant donc présentés avec le faux ordre à la porte du château, le seigneur du lieu, trop crédule, fitfincontinent abattre le pont, lui joyeux de leur venue et se réputant beaucoup obligé au sieur de Rosampoul qui l'assistait ainsi avant qu'il eût été requis ; les fit entrer tous ensemble, ayant tous l'arquebuse amorcée et la mèche allumée, et commanda qu'on leur baillat à diner. Les soldats de la garnison, croyant qu'ils fussent amis, mirent tous leurs armes au corps-degarde sur une table. Les nouveaux hôtes tenaient toujours les leurs sur leurs épaules, et lorsqu'ils virent qu'on se doutait le moins d'eux, partie se saisirent des armes du corps-de-garde et les jettent d'un côté et d'autre, cantonnent la maison l'arquebuse en joue, criant que si personne bougeai il était mort. Et ainsi prennent le seigneur de la maison et puis tous les autres, qu'ils lièrent et mirent prisonniers dedans la grande tour, d'où il leur était impossible d'en sortir, et déclarent qu'ils tenaient la maison pour leur capitaine, le sieur de La Fontenelle, lequel, averti, arriva en trois ou quatre jours après; et quoiqu'ils fussent d'un même parti, ils firent au sieur du Granec perdre tout ce qu'il avait en sa maison, meubles et munitions, qui valaient beaucoup, et fut mis le seigneur du Granec hors de la maison, sans qu'il lui fût permis de rien emporter.

Il faut remarquer qu'un mois après que la maison fut prise, la commune des paroisses voisines vint l'assiéger, sachant bien le peu d'hommes qui était dedans, et y demeure nuit et jour à l'entour l'espace de huit à dix jours, pensant contraindre la garnison de se rendre faute de vivres et secours. Mais un certain jour, lorsque cette paysantaille non aguerrie se doutait le moins, et qu'ils dormaient comme il leur semblait être en toute súreté, voici que La Fontenelle, accompagné de cinquante ou soixante cavaliers venant du côté de Morlaix, du côté de Trefflec'h, fond sur eux à l'improviste, environ une demi-heure avant le jour, et forçant les retranchements que les paysans avaient faits sur les chemins, qui étaient mal gardés, en firent un carnage de sept à huit cents

et davantage, ne cessant de les poursuivre et tuant jusques à plus d'une heure de jour; et sans que ce pays est fort couvert, il en fût demeuré beaucoup davantage. Or la cruauté de ce barbare fut si grande qu'il ne permit que les parents des décédés vinssent quérir leurs corps et qu'ils reconnussent leurs morts, et les faisait garder de nuit pour empêcher de leur rendre les derniers devoirs, et par ainsi demeurèrent corrompre sur la face de la terre, sans que personne osat ouvrir la bouche. Un certain jour, se promenant dans les allées de la maison, le sieur de La Fontenelle, le sieur de Pratmaria (1) et d'autres, le sieur de Pratmaria lui dit: Comment pouvez-vous supporter la puanteur de ces corps morts tout pourris? Il répondit que l'odeur des ennemis morts était suave et douce. C'était une grande compassion de voir ces pauvres rustiques ainsi massacrés qui pourrirent et furent mangés des chiens et la nuit des loups; car si aucun des parents venait de nuit pour enlever un mort, il était tué sur-le-champ.

La Fontenelle s'étant ainsi rendu maître de cette maison forte, la fortifia de plus belle, faisant creuer et élargir les douves, et fit des plates-formes de terre en y mettant des troncs d'arbres de long et de travers, et la rendit assez forte même contre le canon. Il y avait force bois de chêne de haute fu-

<sup>(1)</sup> La Fontenelle avait probablement permis au sieur de Pratmaria de veni au Granec pour ses affaires.

taie qui donnait jusques auprès des douves, qui y fut tout employé, au grand dégât de la maison. Ce capitaine voleur ayant ainsi pris logement en ce bon nid, au milieu d'un quartier non encore ruiné, où il y avait en ce temps bien des gens riches, près de plusieurs villes champêtres et bons bourgs, comme Châteauneuf, Châteaulin, le Faou, Douarnenez, Locronan, Landerneau et autres, il prit résolution de s'y tenir pour un temps, pendant lequel il se fortifiait de plus en plus de plusieurs endroits, comme Carhaix, en l'église de Saint-Trémeur; Créménec, près le Faouët, maison appartenant lors au sieur de Kerservant, et à Corlay, qu'il trouva moyen de surprendre sur les royaux, et tenait presque tout l'évêché sous sa subjection, allant et venant sans cesse, lui ou les siens, de l'une garnison à l'autre. Et comme il était au milieu du pays, faisait des courses presque jusques cette ville de Quimper, Quintin, Morlaix, même jusques à Vannes, Tréguier et Léon, et partout sit de grands ravages avec peu d'honneur, d'autaut qu'il ne s'envisageait jamais avec des gens de guerre, mais aux paysans ou communautés, et par surprise ordinairement. Il demeura ainsi au Granec jusques à l'an 1694, comme nous le dirons ciaprès.

Pendant lequel temps il pilla plusieurs villes et gros bourgs, outre ceux que nous avons nommés. De Lannion en Tréguier même traversa tout Léon jusques à Roscoss, où il lui fallut néanmoins se retirer, après une grande boucherie de paysans qui s'étaient joints avec Anne de Sanzay, comte de la Maignane, et quelques autres seigneurs. Quant au plat pays, il y apporta telle ruine qu'il est impossible de l'exprimer, n'y demeurant ni hommes, ni bêtes, ni maisons où il n'eût, facile accès, le restant du peuple étant obligé de se cacher parmi les landes, genêts, broussailles, où par la rigueur et nécessité du temps ils mouraient et demeuraient en proie aux loups, qui en saisaient leur curée viss ou morts.

Après avoir tout ravagé en la haute Cornouaille, il avait grand désir de descendre plus bas et y avoir quelques logements ou retraites assurés et port de mer, pour courir sur la mer et sur la terre; mais le pays, prévoyant cela, y mit quelques empêchements pour un temps, car la commune, sous la conduite d'un gentilhomme de la paroisse de Briec, nommé du Quellennec, sieur de La Villeneuve, de Langolen, rompirent les ponts dessus la rivière de Châteaulin, qui n'était guéable qu'en peu d'endroits, bien connus aussi des paysans, qui les gardaient si soigneusement que personne n'y passait jour ni nuit, et par ainsi les pays bas étaient aucunement garantis, et c'eût été à l'avenir, sans la trahison de ceux qui tenaient le gouvernail de la police lors à Quimper, comme nous le dirons en son lieu.

#### CHAPETRE XXI.

me la venue du comte de La Maignane (1) en ce pays bas-

La basse Cornouaille, savoir depuis Châteauneuf, Châteaulin, jusques à la mer vers l'occident et le midi, avait seulement our parler de la guerre

(1) Il paraît, d'après les mémoires de la maison du Bot en Quimerc'h, près le Faou, que le comte de La Maignane sit prisonnier le sieur du Bot et son frère. Pour payer leur rançon, ils se virent obligés d'aliéner la terre du Bot, qu'ils n'ont rachetée que cent ans après.

A deux portées de fusil du bourg de Quimerc'h, on montre un camp retranché construit en terre, dans la forme d'un parallélogramme, qu'éleva le comte de La Maignane, dans une nuit, disent les gens du pays, ce qui est impossible. L'étendue de ce retranchement contient environ quatre journaux. Il est situé au sommet d'un sillon d'où l'on domine le nord et le sud de la Basse-Bretagne.

Anne de Sanzay, comte de La Maignane, descendant des anciens comtes de Poitou, avait épousé une fille de la maison de Penmarc'h, Henri III l'avait fait mettre pendant un an à la Bastille pour ses pillages sur mer et sur terre.

et désolation des autres pays, mais n'en avait encore expérimenté les effets. Il semblait que Dieu voulait préserver cette petite pointe de pays de ce ravage général qui avait couru par tous les autres, comme si nous eussions été plus gens de bien que les autres pays pour mériter cette exemption de la part de Dieu; mais afin de nous faire connaître que nous n'étions pas plus favorisés que nos autres compatriotes, Dieu voulut nous faire part de ce breuvage. Ce sut par le moyen d'Anne de Sanzay. comte de la Maignane, lors marié à la dame de Penmarc'h en Léon, tenant le parti de l'union dite catholique, sous l'autorité du duc de Mercœur. Ayant quelques troupes de gens ramassés, arrive de nuit de devers Morlaix en la ville du Faou, qu'il prend et pille, et y prit des prisonniers, et se tint là quatre à cinq jours attendant de trouver les moyens de passer la rivière de Châteaulin pour entrer en la juridiction de Quimper, où il savait le pillage être bon; mais voyant les passages bien gardés par le sieur de La Villeneuve, avec ses rogues villageois, qui avaient aussi fait rompre les ponts de dessus ladite rivière, sans lesquels il lui était impossible de passer à pied ni à cheval, attendu que c'était au mois de décembre, il s'avisa d'écrire à trois personnes de la ville de Quimper, l'évêque, le sénéchal, le procureur de ville. L'évê-Que était messire Charles du Liscoët; le sénéchal, maître Guillaume Le Baud, sieur de Créac'hmarc'h;

le procureur de ville était maître Jean Capitaine, procureur postulant au siége présidial. Pendant que son messager allait et venait, la commune se mit en armes et vint attaquer le comte et ses gens au Faou, à leur mode, sans ordre ni discipline, et vinrent par deux endroits, la plus grande part du côté de Léon, et les autres du côté de Rosnoen, qui avaient passé Treisguennel pour avoir, comme il leur semblait, part au butin. Mais des deux côtés ils furent repoussés plus vitement qu'ils y étaient venus, et en fut fait une très-grande tuerie de plus de six à sept cents, et pillèrent tout le pays dans les paroisses circonvoisines, où ils firent de grands maux.

De là s'en vint à Châteaulin, où il espérait passage par beau ou par force, où il fut de rechefattaqué par les paysans, qui furent encore repous-

sés avec perte.

Le messager envoyé à Quimper présenta ses lettres aux trois personnes ci-dessus, lesquelles étaient remplies de beau langage. Comme c'était un homme qui jouait bien de la langue, représentait qu'il n'y avait pas lieu de se défier de lui, qui était du pays et toujours porté pour le saint parti de l'union, bon et fidèle serviteur dudit parti et de monsieur le duc de Mercœur, qui lui avait commandé de venir rafraîchir ses troupes en ce pays bas, attendant son commandement; qu'il était tout dévoué à leur conservation, tant en particulier qu'en gé-

néral; que lui ni ses gens ne prendraient pas la valeur d'un œuf sans le payer; concluait qu'on lui laissat le libre passage de Châteaulin pour y passer, et que l'on fit, de l'autorité de la ville et de la justice, défense au sieur de La Villeneuve et à ses paysans de lui empécher le passage; et puis, y melant des menaces, ajoutait que s'il ne lui accordait le passage, qu'il avait des forces assez suffisantes pour s'ouvrir le chemin, et ce qu'il en faisait était pour l'honneur et le respect qu'il portait aux personnes et citoyens de la ville; que si, par leur refus, il était obligé d'user de force et qu'il en advint de l'inconvénient tant au général qu'aux particuliers, qu'ils ne s'en prissent pas à lui, qui avait au préalable tenté toutes les voies de douceur, mais à leur opiniatreté, qui l'avait obligé d'en venir aux dernières extrémités, à son grand regret; qu'il était bien difficile, même impossible de contenir le soldat irrité, de l'empêcher de commettre plusieurs insolences, s'il vient à avoir l'avantage, et les priait d'écrire au sieur de La Villeneuve et autres capitaines de la commune de se retirer et lui laisser le passage de la rivière libre, et mettre les armes bas pour son regard, attendu qu'il était d'un même parti, promettant de sa part vivre sans fouler la populace, et de faire à ses gens payer tout ce qu'ils prendraient.

Les lettres examinées par les particuliers de la chambre du conseil du siége de la maison de ville

furent trouvées par les uns raisonnables, par les autres suspectes, dont j'étais l'un aussi. Il n'y avait pas beaucoup d'apparence de s'y fier, le comte de La Maignane étant toujours connu pour un bon et ancien voleur tant sur mer que sur terre, à cause de quoi le défunt roi Henri le sit mettre prisonnier à la Bastille, à Paris, l'an 1586, où il resta un an; et il n'en fût jamais sorti, sans le baron de Mollac, qui employa son crédit pour lui sauver la vie. Néanmoins, la conclusion de l'assemblée, conduite par l'avis des principaux, dont j'en ai nommé trois, soit qu'ils fussent gagnés ou qu'ils ajoutassent trop de foi aux serments d'un homme sans parole, il sut donc résolu qu'on laisserait le passage libre au comte de La Maignane et à ses troupes, pour venir se rafraichir en cette juridiction de Quimper, et que l'on eût à écrire au sieur de La Villeneuve à ce qu'il eût à retirer ses paysans sans donner empêchement audit comte. Le sénéchal lui écrivit donc de la part de la ville qu'il y obéit incontinent. Je dis au sénéchal, à l'issue de l'assemblée de la ville : Vous avez ouvert une porte que vous ne fermerez jamais; nous avons oui jusques à présent parler de la guerre, mais de ce jour vous nous l'avez jetée sur les bras. Si vous connaissiez si bien le comte de La Maignane que moi, vous croiriez tout le contraire de ce qu'il vous proteste; mais la barrière est franchie, nous sommes désormais en proie à tout venant.

Le sieur de La Villeneuve ayant reçu les lettres de la ville, écrites par le sénéchal Guillaume Le Baud, fut très-étonné d'une telle résolution, car il ne demandait ni secours d'hommes, ni argent, que quelques munitions de poudre et de balles en payant, et n'était en rien onéreux à la ville, et se faisait fort d'empêcher tous les efforts du comte à la faveur de cette rivière, et il eût été obligé de se retirer sur ses pas. Il obéit néanmoins aux ordres de la ville, mais à regret, et ne disait pas ce qui lui en semblait, aussi bien que plusieurs autres qui murmuraient beaucoup de cette permission contre ceux qui la moyennèrent.

Le comte, bien ravi d'avoir obtenu ce qu'il demandait, passe la rivière à Châteaulin et fait marcher ses gens deux ou trois lieues sans faire tort à personne ni à leurs moyens, et s'ils prenaient quelque chose ils le payaient, au dire de ceux à qui il appartenait. Les paysans voyant leurs douceurs ne cachaient rien, aussi les soldats le faisaient à cette sin pour qu'ensuite venant à l'improviste tout d'un coup ils trouvassent le tout à leur commodité, comme il arriva. Car, le lendemain, il fit tourner ses gens tout d'un coup sur les paroisses qu'ils avaient passées le jour précédent, comme Dinéault, Châteaulin, Plomodierne, Plounévez, Quéménéven, et jusques à Locronan, et en firent une telle cure et pillage qu'ils ne laissaient après eux que ce qui était trop chaud ou trop pesant. Il fit un très-grand butin, car, par la longue paix qu'avait eue cette contrée, les paysans étaient riches en meubles. Il y avait peu de familles où il n'y eût force hanaps d'argent : cela veut dire des tasses, qui étaient grandes et larges, dont plusieurs étaient dorées; il y en avait de trois à quatre marcs. En peu d'heures le comte et ses gens en rafflèrent un nombre innombrable et de très-grande valeur, avec une infinité d'autres meubles assez riches, comme des habits et semblables. Mais surtout il désarma la populace, qui était assez bien fournie tant d'armes à feu que de longs bois.

Voilà la première expédition faite en cette juridiction, non par l'ennemi du parti contraire, mais par ceux qui se disaient être les protecteurs de l'union.

Le comte ayant séjourné quinze jours ou environ en ces quartiers, mandé par le duc de Mercœur, qui avait déjà été averti de ses voleries, se retira chargé de dépouilles, comme s'il fût venu de quelque nouvelle conquête, se moquant de ceux qui avaient été trop crédules à ses vaines paroles. On se repentait, mais trop tard, de la légèreté qu'on avait eue en ses promesses. Depuis ce temps-là, la populace par où passa le comte n'eut le moyen de lever les cornes, et quand ils n'eussent vu que deux cavaliers passer le chemin, ils se cachaient dans les fossés et dans les landes pour se sauver. Aussi le sieur de La Villeneuve ne s'em-

barrassa plus d'aider le pays ni le défendre, si bien que le tout demeura en proie à tous ceux qui voulaient venir, et sans aucun péril; de façon que les casaniers, qui ne cherchaient que la petite guerre, autrement la picorée, faisaient bien leurs affaires parmi cette paysantaille épouvantée.

## CHAPITRE XXII.

Doscente du sieur de Guengat à Douarnenes.

Dès le commencement de la guerre, le sieur de Guengat, qui avait nom Jacques de Guengat, s'étant retiré à Brest, qui était la plus prochaine retraite de ceux qui servaient le parti appelé le parti du roi, était en ce temps un hérétique. Ledit sieur de Guengat ayant donc demeuré quelque temps en cette retraite, ne faisant peur ni mal à personne, ambitieux cependant que le comte de la Maignane avait fait de bonnes raffles dans le pays armorique, eut aussi envie d'y faire quelque exploit, sans beaucoup se risquer et dans le dessein de s'acquérir parmi les autres quelque réputation, quoiqu'il n'y eût aucune guerre commencée.

vait aisément être surpris par mer, d'autant qu'on y pouvait aisément mettre pied à terre en plusieurs endroits. Il demanda, pour venir à bout de son dessein, certains nombres des gens de guerre du seigneur de Sourdéac, gouverneur dudit Brest, et des barques et pataches pour les porter. Avec ces nombres de soldats il y eut plusieurs réfugiés volontaires qui se mirent de la partie, à dessein de bien faire leurs orgies, comme ils l'eussent fait s'ils eussent été prévoyants et sur leurs gardes, car Douarnenez était lors habité par gens riches et plein de réfugiés qui y avaient apporté leurs moyens.

Cette belle flotte de dix à douze barques, faisant bien trois à quatre cents hommes, sous la conduite du sieur de Guengat, arriva au port de Douarnenez, environ deux heures avant le jour, et y trouvèrent une si pauvre garde qu'ils mirent le pied à terre avant d'être découverts, et ayant cantonné tout le bourg à ce que personne des habitants n'eût bougé, ils se jettent au pillage et à faire bonne chère.

Cependant l'alarme se donnait aux champs dans les prochaines paroisses, où on sonna le tocsin, et où il se trouva, en moins de deux heures, un grand nombre de populace que le comte n'avait pas encore désarmée, et se jette en foule dedans le bourg, où était l'ennemi, qui ne craignait rien, et le charge si brusquement qu'ils les obligent, en confusion, de courir à leurs barquerolles plus vite qu'ils n'étaient

venus. Malheureusement pour eux ils avaient abordé en pleine mer, et ils ne furent pas assez prudents pour y laisser des gens dedans pour les tenir toujours à flot à mesure que la mer se retirait, si bien que se voulant sauver, poursuivis par la commune et les habitants, qui avaient pris courage, ils trouvèrent partie de leurs vaisseaux sur le sec, entre autres les plus petits, et les plus grands étaient plus avant dans la mer, où ils ne pouvaient atteindre sans péril de se noyer, et ayant l'ennemi assez farouche en queue, et la mer élément sans miséricorde de l'autre; de quelque part qu'ils se tournassent, ils ne voyaient que l'image de la mort, et, fuyant, se jetaient à corps perdus à la nage, pensant gagner quelques-unes de leurs chaloupes; les uns, ayant plus d'horreur de la mer que du fer, attendaient le coup et étaient massacrés sur la grève.

Le sieur de Guengat avec plusieurs autres attrapèrent de bonne heure l'une des barques, où il se sauva; en une autre, il y entra tant de soldats en foule qu'elle enfonça et furent tous noyés. Ceux qui se sauvèrent de cette entreprise s'en retournèrent avec leur capitaine à Brest, plus chargés de confusion que d'honneurs, et furent assez tristement reçus du sieur de Sourdéac, qui était bien fâché d'avoir perdu un si grand nombre d'hommes en une si chétive expédition. Mais ce n'était que la coutume dudit sieur de Guengat d'être malheureux à la guerre, combien que d'ailleurs il vivait en réputatation d'homme de bien.

## CHAPITRE XXIII.

Comstruction du fort de Croson.

Sur la fin du mois de mars 1594, les troupes espenoles venues de l'année précédente au secours descatholiques, et qui suivaient le parti du duc de lercœur, vinrent en intention d'incommoder le chiteau de Brest, qui tenait le parti contraire, jusmes à la côte de la mer, en une petite paroisse commée Camaret (1), et sur une montaignette au

la donne eucore à ce coin de terre le nom de *Pointe-Espagnole*. Le fert, construit par les Espagnols, était triangulaire; la base du triangle chit seule le continent.

<sup>(1)</sup> Ce fort n'était situé ni sur la paroisse de Camaret ni sur celle de Cromais bien à la pointe nord-ouest de la paroisse de Roscanvel, faisant in partie du comté de Crozon. Un fort qui croise ses feux avec le fort du lair, fort tracé sur les plans de Vauban pour la défense de la rade de Brest, un chiteau de retraite, bâti en 1808, ont remplacé la forteresse que prit marchal d'Aumont.

bord de la rivière, dans la baie de Brest, et font en diligence y bâtir un fort de terre, et aussi des maisonnettes pour le logement d'une garnison. En moins de quatre mois le fort fut mis en état de défense pour soutenir le siége d'une grosse armée, comme il fit la même année, comme nous le dirons ci-après. Il n'était pas mal aisé de rendre ladite place forte, attendu la nature du lieu, étant bâtie sur le sommet d'un rocher qui s'avance en forme de pointe dans ladite baie, qui la garantit d'escalade et autres approches de tous côtés, à la réserve du côté de la terre, où ils avaient coupé le roc et retranché la colline, si bien qu'il était de difficile accès et que cette place était fortifiée par la nature du lieu. Ce fort fut appelé tantôt le sort de Camaret, d'autant qu'il était bâti en une petite paroisse de ce nom; tantôt de Crozon, qui est une autre paroisse joignant, et qui est fort grande et contient presque toute cette vaste pointe de terroir situé entre la baie de Douarnenez et la rivière de Brest, en forme de péninsule.

Pendant qu'ils se fortifiaient ainsi, ils étaient fort doux pour les gens du pays, et les priaient de leur venir vendre leurs denrées devant ledit fort, comme en une ville, en payant très-bien ce qu'ils prenaient, et ne manquaient d'aucunes commodités; et il y avait un marché devant ledit fort comme dans une ville, sans aucun empêchement de personne, comme étant tous du parti du duc de Mer-

cœur, qui était le parti des catholiques, pour lequel lesdits Espagnols étaient venus. Ils mirent dans le fort trois à quatre cents hommes de combat, gens aguerris, qui avaient été aux armées de Flandre, commandés par le vaillant et renommé capitaine Praxède, que le seigneur Don Juan d'Acquilla, chef de l'armée espagnole en Bretagne, y mit comme de celui de la fidélité et de la valeur duquel il ne doutait pas, et qui n'entrait jamais dans une place que pour la défendre ou mourir, comme il fit.

L'intention des Espagnols était, après avoir achevé le fort de Camaret, d'en bâtir un autre de l'autre côté de la rivière, en Léon, vis-à-vis de celuici, par ce moyen empêcher que rien ne pût entrer par mer pour aller à Brest, Landerneau, Daoulas, le Faou, Châteaulin, Landévénec, car toutes ces villes ont même entrée au bras de mer, qui se divise après em plusieurs branches. Ils n'eurent pas le loisir de construire du côté de Léon, ni même d'achever celui qui était commencé à Camaret, que le parti contraire ayant pris haleine et renfort de la prise de Morlaix, Guingamp et aussi Quimper, qui se rendit, vinrent l'assiéger, comme nous le dirons ci-après lorsque nous aurons dit ce qui advint à Quimper et aux environs pendant que l'on bâtissait le fort de Camaret.

## CHAPITRE XXIV.

De diverses choses concernant Quimper-

Depuis le commencement de la guerre, Quimper s'était toujours maintenu sans aucune garnison, que de quinze à vingt hommes, que messire Jean du Quellennec, seigneur de Saint-Quèrec, gouverneur d'icelle, avait à sa suite, encore y avait-il partie d'eux habitants de la ville. Il était issu de la maison de Pratanraz, gentilhomme avisé, prudent et capable même de plus grandes charges, lequel, par sa prudence, a maintenu pendant cette guerre qu'il y a commandé les habitants naturellement revêches en bonne concorde, quoi-qu'il y eût beaucoup de partialité entre eux pour les partis, joint qu'il y en avait qui étaient suspects

d'hérésie, et autres libertins, tous lesquels étaient de cœur royalistes.

Le seigneur duc de Mercœur avait avis de tout, et s'imaginant que le seigneur de Saint-Quèrec opinait avec ceux qui lui étaient suspects, il pourvut le seigneur de Goulaine du gouvernement de Quimper, qui y vint et y présente lesdites lettres, lesquelles vues et lues à l'assemblée de la ville, il y eut une grande contrariété, car tous les suspects de la religion prétendue réformée, dont il y avait bon nombre des principaux, se rendirent forts et fermes pour s'opposer que ledit sieur de Goulaine ne fût reçu, suivant ses lettres au gouvernement de la ville, et tous d'une voix dirent qu'il ne fallait pas changer, que les habitants étaient assez capables pour se garder; et quand bien il eût été nécessaire d'en pourvoir un autre, il le fallait prendre du diocèse ou du langage du pays, et non pas un étranger, ain si appelaient-ils le sieur de Goulaine, qui peutêtre ôterait la liberté aux habitants et les rendrait de libres esclaves, et plusieurs autres raisons tendant toutes à la rejection du sieur de Goulaine, ce qui fut le commencement de la ruine du pays et de la ville; car si le sieur de Goulaine eût été reçu gouverneur, le sieur de Lézonnet capitaine de Concarneau, le maréchal d'Aumout n'eût osé les attaquer, Di assiéger la ville, comme il fit tôt après; et c'était Ce que considéraient lesdits partisans et les traîtres de la ville, qui avaient bien de la peine à trouver ledit maréchal disposé à descendre si bas, et d'engager son armée dans ce coin du monde.

Le seigneur de Goulaine voyant les obstacles qui se présentaient à le recevoir, et ne voulant cette charge sans la bienveillance des habitants, joint qu'il connaissait le dessein de plusieurs, qui était d'appuyer le parti des royalistes, se retira sans faire aucune instance, et la ville demeura sans garnison comme auparavant.

Il est à remarquer que le sieur de Lézonnet, lors capitaine de la forteresse de Concarneau, distante de quatre lieues de Quimper, avait nouvellement changé de parti, après avoir bien fait ses affaires au service du duc de Mercœur, duquel il avait tant reçu d'honneurs et de profits qu'il en était envié par les autres seigneurs, et pratiqué par certains charlatans, qui promettaient des montagnes d'or à un avare, tourne casaque et se déclare du parti des royalistes. C'est le naturel des gens du monde, qui n'ont d'autre Dieu ni religion que leur bourse; il se promettait un grand avancement et reconnaissance du roi en le faisant, et une plus grande liberté de ravager; mais, par un juste jugement de Dieu, le tout alla au rebours, comme nous verrons.

Il y avait en la place de Concarneau une belle garnison d'une compagnie de chevau-légers et un régiment de gens de pied, et avec cela il tenait tout le pays en subjection; de quel côté qu'il eût tourné The fallait le contredire; et de fait, pendant qu'il fut du parti du duc de Mercœur, il commandait à quimper comme à Concarneau; le tout se faisait par son avis, parce qu'étant un de ses favoris, on tait assuré que tout se fût trouvé bon par ledit seineur, si Lézonnet y eût parlé. Il connaissait les numeurs de tous les habitants, si bien que tous ceux qui lui étaient suspects, étant du premier parti, lui furent grands amis.

Il commença donc, par le moyen de ceux-là, qui étaient plus de trente à quarante des principaux de la ville, sans y comprendre les moindres, à entreprendre sur la ville; mais avant d'en venir à l'exécution, et pour en passer si faire se pouvait à l'amiable, parce que les traitres ne voulaient pas qu'il y eût du sang répandu, il tâcha par tous les moyens de pratiquer que d'un commun consentement de la ville les portes lui fussent ouvertes. Il fait donc sonder la volonté d'un chacun par ceux de son intelligence, et ayant reconnu que le nombre des catholiques était beaucoup plus grand que les autres, et qu'il était impossible de rien faire par beau, il mauda les principaux de le venir trouver à la sourdine à Concarneau, pour conférer avec lui des moyens de l'introduire dedans la ville, leur promettant des grandes récompenses du roi, comme s'il l'eût eu à sa dévotion, et de même en gagna plusieurs qui furent tous néanmoins trompés. Les plus signalés de l'entreprise étaient maître Yves

Allanou, avocat au présidial, homme libertin et factieux, propre pour entreprendre, que je mets le premier, non pour aucune qualité qu'il eût, car il était fils d'un pauvre maréchal de la paroisse de Plonéis: c'était le plus méchant et audacieux qu'il y eût en cette ville; Guillaume Le Baud, sieur de Créac'hmarc'h, à la Terre-au-Duc, lors sénéchal du siége, laquelle charge le duc de Mercœur lui avait donnée gratuitement pour se le rendre serviteur assuré; mais il lui fut des premiers perfide. Il tenait cette charge par l'absence de maître Jacques Laurent, qui s'était enfui de la ville lorsqu'elle se déclara pour la sainte union contre les hérétiques. Le nouveau sénéchal, Guillaume Le Baud, fut aisé à gagner par la promesse que lui faisait Lézonnet qu'il serait maintenu par le roi en son état, et maltre Jacques Laurent aurait un état de conseiller au parlement en récompense. Cette ambition de se conserver le fit conspirer contre son bienfaiteur le duc de Mercœur, lequel, outre les autres bienfaits, avait encore payé sa rançon en 1592, qu'il fut prisonnier à Blain, et contre sa religion et pavs natal. La cupidité fut la plus forte; bref, Le Baud, avec l'autorité de sénéchal, pouvait beaucoup, joint qu'il était en plus grande réputation d'habile homme qu'il n'était en effet. Il m'en parla quelque jour en la chambre du conseil, et entre autre, pour m'attirer, me dit que le sieur de Lézonnet promettait de nous faire continuer en nos offices, car la

charge que je possédais était aussi par l'absence d'un conseiller huguenot qui s'était aussi enfui. Je lui répondis qu'il n'était pas en la puissance de Lézonnet de tenir sa promesse, et qu'il n'y avait que le roi seul qui le pût, lequel n'eût jamais consenti Tue ceux qui lui avaient été toujours fidèles serviceurs, et qui avaient quitté femmes, enfants et les moluments de leurs états, et épousé tant de fatisues et de pertes pour suivre son parti, en demeurassent honteusement frustrés pour y maintenir cles rebelles; que je m'étonnais beaucoup que lui, qui était homme sur l'âge et expérimenté, se laissait ainsi mener par le bec, et que de ma part je me m'y joindrais jamais, et que la considération de mon office ne me ferait jamais rien faire contre ma religion ni la foi promise. Après lui avoir dit ces raisons, ledit Le Baud me quitta assez brusquement sans répliquer, et qui rapporta le tout fidèlement au sieur de Lézonnet, qui fut cause, après la reddition de la ville au sieur maréchal d'Aumont, qu'il m'accusa audit méréchal comme ayant voulu empêcher la reddition de la place au roi. Toutesois ledit maréchal ne fit pas état de ses paroles; maître Mathieu Lohéac, procureur du roi au présidial, originaire de Quimperlé; maître François Kerguelen, sieur de Kernallec, juge criminel, homme de bien et bon citoyen, sans lequel les factieux eussent fait de la sédition, mais sa prudence modéra beaucoup la conduite de la trahison du

siége; il y en avait beaucoup, et presque tous, savoir : maître Jacques Le Borigné, lieutenant particulier; Ollivier Berthault, doyen des conseillers; Barnabé le Gallays, sieur de Mascosquer; Jacques Lézandevez, sieur du Rubien; Thomas L'honnoré, conseillers, et plusieurs autres avocats et marchands bourgeois; Corentin Le Baron, beau-frère dudit Allanou, étant marié à Marie Le Baron, sœur dudit Corentin, le plus séditieux mutin de tous les habitants; Michel Le Marec, sieur de Kerbasquen; Ollivier Endroit, messager et député ordinaire de ceux de l'intelligence vers le maréchal d'Aumont; Corentin Calvez, Corentin Saulles, Jean Le Marec, Le Soyer, Philippe Le Fur, et nombre d'autres pratiqués; maître Robert Beaudoin, apothicaire, nommé Castille, et plusieurs autres gagnés par argent et le vin.

Lézonnet ayant tous ceux-ci à sa dévotion, trouva que son affaire s'acheminait assez heureusement et ne semblait plus que prendre jour et l'heure pour l'exécution de l'entreprise. A cette fin, il manda le dit Allanou, Baud, Berthault, Kerguelen et Endroit à Concarneau, qui étaient les principaux marchands, pour prendre les moyens de livrer la marchandise, qui était la ville, et l'acheteur Lézonnet. Il n'y eut pas grande difficulté, car aussi bien les vendeurs que l'acheteur y étaient tous portés. Ils firent leur voyage en un jour, et ténant la chose fort secrète entre eux du jour arrêté pour la livraison de la ville sans que l'on pût s'en aperce-

voir, ce qui fut cause que l'on pensa être surpris, car on vit plus tôt l'ennemi que l'on en sut la venue. Nos entrepreneurs donc, étant de retour de Concarneau, riches en promesses, que le roi, par l'entremise de Lézonnet, leur faisait, tous grands repas de ces fumets de cour, disposaient toutes leurs affaires pour ce jour-là, qui n'était connu que d'eux; et afin d'y parvenir plus doucement et sans effusion de sang, s'il était possible, ils travaillaient à gagner les cœurs tant des habitants que de la noblesse réfugiée, dont il y avait grand nombre.

Un certain jour de lundi, tous les juges présidiaux étant en la chambre du conseil, dont j'étais du nombre, ledit Le Baud nous tint un discours des malheurs que la guerre apporte, et combien les divisions civiles étaient ruineuses en ce pays et ailleurs; des grands biens que la paix cause; et quoique notre prétexte ait été spécieux de prendre les armes pour la défense de notre religion, que par succession de temps l'expérience nous avait fait connaître qu'il n'y avait que de l'ambition parmi les chefs; qu'il fallait une fois revenir au principe de reconnaître un roi; que c'était le vrai moyen de nous délibérer de tous nos maux; que la plupart de toutes les autres villes de la province s'étaient déclarées pour le roi, comme Saint-Malo, Dinan, Hennebond, Guingamp, Morlaix, Redon et autres, même messieurs les ducs de Guise, de Mayenne, qui étaient les principaux chess du parti en

France qui avaient reconnu le roi; et notre voisin le sieur de Lézonnet, disait-il, voyant bien que le duc de Mercœur n'avait les moyens de résister à la puissance du roi, s'était retiré et s'était rendu avec la place de Concarneau sous l'obéissance du roi, et nous conseillait-il aussi d'en faire le semblable sans attendre d'être forcés, ce que nous ne pouvions éviter, si nous ne nous rendions à ses conseils; qu'il ne respirait que notre bien, qu'il avait toujours bien affectionné, et en ce cas s'assurait de moyenner envers le roi que chacun demeurerait en ses charges sans aucune finance, outre que la ville pourrait obtenir quelques priviléges par rapport à sa prompte obéissance, et avec d'autres belles raisons qu'il nous allégua. Tous les juges approuvèrent ces belles raisons. Ollivier Berthault et Barnabé le Gallays dirent qu'il était plus que temps de se rendre. Il y eut seulement maître Tanguy de Botmeur et moi qui nous moquâmes de toutes les belles promesses de Lézonnet, qu'il n'eût jamais pu effectuer, alléguant des raisons au soutien de ce que nous avancions; mais la pluralité nous obligea à nous taire. Oyant leur opiniâtreté, nous sortimes de la chambre.

Le même jour lundi arriva le sieur de Kergournadec'h, à Quimper, venant de Concarneau, qui nous fit pareille sommation de la part de Lézonnet, mêlant des menaces dans ses discours, que nous eussions présentement à nous résoudre, faute de quoi il nous ferait la guerre ouverte comme l'ennemi du roi. Mais il ne remporta aucune réponse, sinon des traîtres, qui était de persévérer toujours aux promesses qu'ils avaient faites audit de Lézonnet, et qu'il n'en doutât aucunement.

Cependant les manants sollicitaient un chacun, et surtout ceux qui y pouvaient quelque chose, comme la noblesse réfugiée, les artisans qu'ils savaient être faciles à remuer, et tous ceux qui voulaient bien prêter attention à leurs discours.

Quelques temps auparavant tout ceci, il se fit une menée par un certain nombre de la noblesse réfugiée, assistée secrètement de quelques habitants qui savaient bien déjà la volonté de Lézonnet de se saisir de la tour Bihan, qui est la plus forte place de la ville, et qui a au pied d'icelle une des principales portes; l'exécution se devait faire sur la brune. Les principaux de cette entreprise étaient les sieurs de Kerservant, de Beaucours, qui était marié à l'héritière de Kerbullic, du Granec et de Pratmaria, fort jeune mais courageux; de Brinavec, de Lestrediagat (1) de Kerdégace, et son gendre le sieur de la Fontaine Bouché (2), natif de Tréguier, et plusieurs autres; et de la ville, ledit Allanou, qui était toujours le premier en tête con-

<sup>(</sup>i) Les sieurs de Lestrediagat étaient du Haffond en leur nom ; il ne faut pas les confondre avec les sieurs de Lestialla, dont le nom était Le Heuc.

<sup>(2)</sup> Le nom de famille des sieurs de la Fontaine Bouché était Henry. Le ils de celui dont il est ici question épousa, dans Crozon, Marie, dame de Kenoantenant;

tre les catholiques; Michel Le Marec, les deux Soyer, et Baudouin Castille, soldat marié à Quimper, tous pleins d'audace. Ils se trouvent à la place publique une heure avant le soleil couché, se promenant deux à deux en grande conférence, et ne s'accostaient que de ceux de leurs coteries que nous connaissions tous être tels. Cette nouvelle facon de faire étant remarquée sembla suspecte. Le sieur de Saint-Quèrec, gouverneur de la ville, en est averti, qui ne négligea pas cet avis, étant homme de guerre et vieux capitaine; et se doutant de ce qu'ils pourraient faire, fit mettre soudainement douze ou quinze habitants, auxquels il se fiait, avec quatre ou cinq de ses gens ordinaires, qui secrètement vont se jeter dans ladite tour Bihan, où il n'y avait eu jusques alors aucune garnison. Cela vint bien à propos, et pour le repos de la ville et pour l'assurance du sieur de Saint-Quèrec, qui pouvait être chassé du jour au lendemain de ladite ville par le moyen de ladite tour. Sitôt que ceux du capitaine Saint-Quèrec furent dedans, les conspirateurs n'en sachant rien, arrivant par divers chemius à la porte de la tour, pensent s'y loger; mais ils furent étonnés quand on commença à crier: Qui va-là? qui étesvous? retirez-vous! et feignant de ne les point connaître, tirent un coup ou deux en l'air, ce qui les fit se retirer plus vite que le pas, désirant bien n'être reconnus, ayant manqué leur coup. Ceci arriva environ la volée de la bécasse, et ne se trouvèrent

plus pour ce soir à la conférence de la place publique. Craignant quelque affront de la ville à la campagne du sieur de Kerservant (1), le lendemain toute cette noblesse et les réfugiés sortirent et s'en allèrent au Pont-l'Abbé, où il n'y avait personne, d'autant que le château avait été tout ruiné depuis le siége qui y fut mis, en 1590, contre Trogoff. Ils se mirent dedans le château et le réparèrent en diligence, et y firent leur logement jusques à la fin de la guerre, favorisés de ceux de la ville, qui étaient de ce même parti, à cause de leur seigneur baron du Pont, qui en avait toujours été. Cette entreprise sur la tour Bihan fut sur la fin de juillet 1504.

Cependant Lézonnet faisant de son côté toute diligence de se trouver au jour entre eux arrêté à Quimper, bien accompagné, afin d'arrêter les plus hardis s'ils faisaient contenance de se défendre quand ils verraient si grand nombre de gens de guerre dehors et des conspirateurs au dedans, il manda donc les garnisons des places de son parti, comme Guingamp, Quintin, Corlay, Dinan, Comper, qui est un château en la forêt de Montfort, appartenant à la seigneurie de Laval, et plusieurs autres lieux, si bien qu'ils se trouvèrent en un même jour à Concarneau plus de huit cents hommes de combat, tous cavaliers, joints avec ceux que l'on

<sup>(1)</sup> C'est à la Coudraye, en Tréméoc, que se retirèrent d'abord ceux que le chanoine Moreau appelle les réfugiés.

tira de la garnison de Concarneau, faisant en tout mille bons hommes, qui le lendemain marchèrent sous la conduite de Lézonnet à Quimper.

On ne se douta de rien ce jour-là, non plus que les autres, et il n'y avait que quatre à cinq hommes à la porte de la rue Neuve au corps-de-garde, qui était un jour de lundi. Un des habitants (1), nommé Jean L'honnoré, sieur de Kerambiguette, payait à déjeûner ce jour-là au manoir de l'évêché, près ladite porte, à tous les principaux presque de la ville, où étaient tous messieurs les juges du présidial et bonne troupe de marchands. Etant assis à table à faire bonne chère, voici un de la garde de ladite porte qui accourut à nous, disant qu'Annibal était à la porte, voulant dire l'ennemi; un autre arrive, disant qu'ils avaient tous mis pied à terre au Dourguen, et, s'étant mis en ordre, s'acheminaient par divers endroits vers la ville, les gens de pied, partie par la montagne, partie par le chemin avec la cavalerie, desquels il y avait neuf à dix à pieds, armés de pied en cap avec la rondache et le coutelas. Incontinent le sieur de Saint-Ouèrec, gouverneur de la ville, qui était de la fête, nous fit aller, partie à la porte, partie sur la muraille, et autre partie leur bailla la liberté de sortir avec un habitant, qui s'appelait Alain Chevillart, homme de courage, au-devant d'eux. La barrière de

<sup>(1)</sup> Il paraît que M. Du Liscoat, évêque de Quimper, ayant hésité dans les premières années à se ranger du parti de la Ligue, avait été chassé de Quimper par les ligueurs, ou au moins obligé à s'en absenter.

rue Neuve à la Magdelaine fut incontinent ferrazée, ce qui eût arrêté l'ennemi pour un temps, sanon que ceux qui venaient par-dessus la montagrae se laissaient couler à bas, tâchant de couper chemin aux nôtres, qui se reculèrent, joint aussi que bon nombre des assaillants s'avançaient par les prairies entre la ville et le faubourg de la rue Neuve, pour devancer les habitants que conduisait ledit Chevillart, et, sans leur retraite, ils étaient enclos. L'ennemi n'ayant plus d'empêchement à la barrière de la Magdelaine, il marche, en entrant en tête avec les huit rondaches, tous armés, jusques à une barricade qu'on avait faite en diligence, au eroissant de ladite rue, comme on détourne pour venir à la porte, où il y eut un habitant, nommé Jean Richard, qui, seul, eut l'assurance de les attendre et de se battre main à main contre lesdits. rondachiers, et ne se fût encore retiré jusques à ce qu'il vit déjà plusieurs soldats qui, entrés par derrière, étaient entre la porte et lui, et encore ne perdit-il point courage, ainsi tête baissée, n'ayant que son épée à la main, se jeta à corps perdu et passa par le milieu d'eux, nonobstant les arquebusades, et se sauva loin derrière une autre barricade qui venait d'être dressée au bout du pont, devant l'hôpital de Sainte-Catherine, où il y avait nombre d'autres habitants, qui avaient suivi Chevillart et quelques-uns de la garde, entre lesquels était Tanguy de Botmeur, sieur de Kerynaire, conseiller au siége, celui qui, dans la chambre du conseil, avait ensemble avec moi contredit au sénéchal Le Baud sur la remontrance qu'il nous fit de rendre la ville à Lézonnet. L'ennemi tenant les faubourgs se saisit des maisons, et, par les chambres hautes, des coups d'arquebuses contraignaient les nôtres de quitter ladite barricade; et ledit sieur de Botmeur ayant le mousquet couché en joue, pour tirer à coups perdus parmi plusieurs qui étaient dans la rue, il fut frappé au bras droit, près l'épaule, où la balle demeura si bien que son mousquet lui tomba des mains, et, le retenant de la main saine, le donna à celui qui était auprès de lui, en lui disant : Décharge mon mousquet sur ces genslà et tiens bon ; je m'en va me faire panser. Et, sans montrer aucun signe de douleur, tenait son bras rompu avec l'autre, encourageant ceux qu'il trouvait à bien faire, et que ce n'était rien que sa blessure. Néanmoins il en mourut cinq à six jours après, la gangrène s'étant mise dans la plaie.

Lézonnet s'étant fait maître du faubourg de la rue Neuve, fait le même jour un détachement des siens par la rabine du Pinity, pour passer au pont de Locmaria, lequel, en passant la rabine, reçut une salve d'arquebusade de dessus la muraille des Cordeliers. Ce fut à eux de hâter le pas, laissant deux de leurs gens sur la place et plusieurs blessés. Ils ne se hasardèrent plus ce jour-là. Un autre de leurs soldats avait été aussi tué au blocus de la ville,

en descendant avec plusieurs autres par les degrés de pierre de la montagne de Saint-Laurent en la Magdelaine. La nuit venue, la Terre-au-Duc fut prise sans résistance, d'autant que les habitants s'étaient retirés dans la ville avec leurs biens qu'ils purent transporter. La ville ne fut bloquée que par la rue Neuve, les Regaires, Terre-au-Duc; du côté de Saint-Nicolas, Saint-Antoine, il n'y avait aucun ennemi. En cet endroit on descend deux messagers l'un après l'autre, et qui ne s'entresavaient pas au long de la muraille, entre la tour Bihan et Saint-Antoine, avec des lettres au sieur de Quinipily, gouverneur de Hennebond, qui était la plus proche garnison catholique que nous eussions, représentant par icelles la prise de nos faubourgs et le siége de la ville par Lézonnet, accompagné de mile hommes, et requerions de lui un prompt secours, d'autant que nous craignions qu'il n'y eût quelque intelligence dans la ville, si soudainement on n'y pourvoyait.

Les piétons firent la meilleure diligence qu'ils purent, et, le lendemain au matin, le premier ayant passé Quimperlé, vers Pontscorf, rencontre la garnison de Hennebond, environ 30 ou 40 salades et environ 150 arquebusiers à cheval, qui battaient l'estrade, sous la conduite du sieur de Grandville, frère dudit sieur de Quinipily, jeune gentilhomme et presque encore écolier, n'ayant pas plus de 20 ans, mais plein de belles qualités,

doux, humble, vaillant et courageux. Ce jeune seigneur ayant rencontré notre messager et interrogé où il allait, d'où il venait, à quoi le messager ayant répondu et montré ses lettres, le sieur de Grandville met sur-le-champ en délibération s'il devait tout de ce pas s'acheminer au secours; et afin d'y incliner plus tôt ses gens, lui - même dit tout le premier son opinion que, sans hésiter, il fallait aller aider leurs voisins, ce qu'ils firent sans débrider, craignant d'être tard.

Nous avons dit aussi que la nuit étant venue, l'ennemi s'était saisi de la Terre-au-Duc, ce qu'il n'avait osé faire le jour, d'autant qu'on les escarmouchait de près, qu'aucun ne montrait le nez qu'il ne fût tué ou blessé de dessus la muraille, qui était bordée de bons arquebusiers, au nombre de mille ou douze cents. Les conspirateurs se trouvaient tout étonnés, ne sachant à quel saint se vouer, car d'un côté les ennemis, pensant qu'ils eussent changé de volonté, les appelaient traîtres et perfides à leurs promesses, les nommant par leurs noms : traître Allanou, traître sénéchal, et les menaçant de s'en venger; ils craignaient que leur entreprise venant à faillir, et l'ennemi s'étant retiré, l'on ne fit recherche d'eux et qu'ils fussent punis comme ils le méritaient bien, ou qu'il ne se sit quelque émotion populaire contre eux, ce qui était assez à craindre. Tout cela leur faisait faire bonne mine et se montrèrent vigilants à la défense de la ville, se tenant néanmoins

toujours par troupe, et principalement autour d'Allanou, qui était leur capitaine. Ils faisaient la ronde comme les autres, et voulurent que l'on crût qu'ils étaient les plus gens de bien du monde; mais ils étaient éclairés de bien près et ne pouvaient rien attenter sans être retenus. Mais l'on pourrait ici demander, puisqu'on les connaissait pour tels, pourquoi ne les chassait-on pas hors de la ville? Pour réponse, l'on dira qu'ils étaient des mieux apparentés de la ville, lesquels dans le parti étaient aimés et respectés. Leurs parents et alliés n'eussent jamais souffert qu'ils eussent eu le moindre désagrément, s'ils n'eussent commencé les premiers la sédition, auquel cas ils n'eussent épargné personne. Les conspirateurs raisonnaient aussi de leur côté de la même sorte, et savaient bien que, en cas de violence, leurs parents, alliés et leurs amis, bref toute la patrie, eussent indisséremment couru la même fortune. C'est pourquoi chacun se tenait sur la défensive en cas d'attaque, et non autrement, se voyant les uns et les autres, buvant tous les jours ensemble sans querelles ni disputes, que rarement. Cette nuit se passa de la façon, en armes, les murailles bien bordées d'arquebusiers, qui ne manquaient d'escarmoucher en toute occasion, et aussi tant de jour que de nuit, plusieurs des ennemis; et pour empêcher qu'ils n'approchassent de la muraille sans être découverts, on jetait de la ville force brandons de feu artificiel qui éclairait le long des douves. Le jour venu, on met en délibération si l'on ferait quelque sortie sur eux, d'autant que l'on voyait bien de dessus les murailles qu'ils n'étaient bien barricadés. Mais il fut arrêté que non, craignant que quand les meilleurs hommes seraient sortis, ceux de l'intelligence ne jouassent leur partie.

Tout le lendemain se passa en escarmouches, et toujours on tuait quelques-uns du parti ennemi et pas un de la ville jusques environ les six heures de l'après-midi, le sixième dudit mois de septembre, que ceux qui étaient sur les murs et la tour Bihan virent un gros de cavalerie qui venait par chemins détournés, du côté de Kerfeuntum, par Kerallan et Penruic, vers la porte Bihan. On crie l'alarme si chaude par toute la ville que l'on pensait qu'elle était déjà prise. C'était à l'heure du souper; chacun se jette à la rue et aux murailles, entre autres vers la tour Bihan, où l'on entendait tirer les arquebusiers, et croyait-on qu'ils fussent aux mains. Les cavaliers approchaient toujours, faisant leurs signes accoutumés d'amitié; mais les habitants non aguerris ne les entendant pas, croyant que c'était du secours à l'ennemi, de Brest ou de Morlaix, où était alors le maréchal d'Aumont, qui l'assiégeait avec de grandes forces, ceux qui étaient à la tour Bihan tiraient aussi de leurs arquebuses, et avaient affûté nombre de pièces de fonte de fer pour décharger sur cette troupe qui venait au petit pas, lorsqu'un

lorsqu'un cavalier s'avanea, au grand hasard de sa vie, portant un mouchoir au bout de son épée pour signe d'amitié, criant que c'était la garnison de Hennebond venue à leur secours, et en nomma pheieurs de la ville qui le connaissaient bien. Le tout bien reconnu, furent les très-bien venus : ils mirent tous pied à terre et sont descendre leurs chevaux dedans les douves; si las et si harassés qu'ils ne pouvaient se soutenir, et non sans raison, avant fait ce jour-là seize lieues sans repaître, et avaient fait de grands détours pour se rendre plus à couvert ici; car si les ennemis les eussent aperçus, ils en eussent eu bon marché, ne pouvant soutenir combat tant ils étaient fatigués, et c'est étonnant que de tant de coups qui leur furent tirés il n'y en eut jamais un de blessé. Il est vrai que les cuirassiers qui étaient devant reçurent force coups dedans leurs cuirasses, mais pas un en leurs corps. Ayant mis tous pied à terre, on parle de les faire entrer, ce qui ne se pouvait sitot faire, d'autant que la porte Bihan et celle de Saint-Antoine étaient toutes deux condamnées. On délibéra de faire ouvrir celle de Saint-Antoine, ce que Allanou, qui était là avec une rondache, un coutelas et un morion. voulut empêcher, disant que c'étaient gens inconaus et qu'ils n'entreraient pas; mais on lui répondit qu'il eût à se taire, et qu'ils entreraient malgré tous ceux qui en seraient marris. Et pendant que l'on démaçonnait la porte Saint-Antoine, les nouveaux hôtes, voyant de dessus les douves de la tour Bihan que l'ennemi se remuait fort à la rue Neuve, se doutèrent qu'ils s'apprétaient pour les venir charger, ce qui était vrai. Ils mirent leurs arquebusiers en haie le long de la douve, et les cavaliers se promenaient sur la contrescarpe, sous la faveur de la courtine, leurs pistolets à la main. Incontinent voilà force arquebusiers de l'ennemi qui se répandirent depuis le moulin de Kerheusen (1) dans les champs d'environ Kerallan et au-dessous, voltigeant et s'écartant dans les haies, parce que nos habitants, de dessus les murailles, et ceux du dehors, qui étaient affûtés, tiraient incessamment sur ceux qui tâchaient d'attaquer notre secours ; mais ils n'osaient approcher de plus près de deux cents pas, et ferent retraite par le même chemin qu'ils étaient venus. Mais voici un autre gros d'environ deux cents arquebusiers à pied, conduits par un cavalier qui les encourage d'avancer, venant par la rue au dessus des Regaires, qui conduit de Kerheusen droit à la douve, vis-à-vis de Toul-a-Laër; et d'autant que tous ceux qui étaient sur les murs de ce côté, les voyant venir, les arquebusiers et mousquetaires se rangeaient de œ côté-là pour empêcher leur approche, qui ne man-

<sup>(1)</sup> Le manoir de Kerheusen, qui depuis est devenu le séminaire de Quimper, en est aujourd'hui l'hôpital.

On l'appelait plus ordinairement Crécheusen.

Le sieur de Kerheusen, dont il est souvent question dans cette histoire, se nommait Alain de Kerloaguen.

quèrent de les saluer si dru qu'ils voulurent tourner bride avant d'être sous la portée de l'arquebuse; mais un cavalier qui était derrière, l'épée aue au poing, les contraignait d'avancer. Et incontinent nous vimes à cheval ce cavalier se détourner tout court, et un bruit qui courut : le cheval grison est blessé, pensant que ce fût le cheval, et c'était le cavalier, qui était Lézonnet, qui avait reçu un coup de balle dans la gorge, duquel coup il fut longtemps malade, et enfin en mourut, fort peu regretté au pays. Ayant reçu le coup, il s'en retourne à la rue Neute à son gros, et tous les arquebusiers, d'où il fit avertir ses gens, qui étaient à la Terre-au-Duc, de se retirer et de lever le siége, ce qui fut fait à l'heure même et avec un tel désordre que si on eût sorti et donné sur la queue, on en eût bien escarmouché; mais le nouveau secours était tant travaillé qu'on ne voulut leur permettre de faire sortie, joint que nous ne savions pas que le chef fût celui qui fut blessé, et nous étions si aises d'être délivrés de ce siége que cela nous contentait. Voilà l'issue de la boutade de Lézonnet contre Quimper, qui lui coûta la vie de plus de cinquante de ses gens et de lui-même. Enfin il en fût mort davantage sans les traîtres qui étaient mélés parmi les autres habitants, lesquels, lorsqu'ils voyaient un beau coup à tirer, ils s'avancaient devant tous les autres, disaient-ils, pour tirer, et cependant ils ne mettaient pas de plomb en

leurs arquebuses, comme ils s'en vantèrent puis après, sans laquelle trahison leur perte eût été bien plus grande. Il y mourut un gentilhomme, oncle de M. de Laporte-Neuve, nommé le sieur des Onchères, qui fut fort regretté, et de la ville le sieur de Botmeur de Kerynaire (1), qui y fut blessé et y mourut peu après.

Cependant notre secours entra par la porte Saint-Antoine, qui sut démaçonnée à cette fin, et ils surent fort chéris, principalement le chef, qui était le sieur de la Granville Quinipily, et avec justice. La vérité est que s'il ne sût vénu, l'ennemi se sût emparé de la ville par le moyen de ses intelligences, qui épiaient les occasions de la lui livrer par beau, si faire se pouvait, si que non par toute autre voie.

Lézonnet, demi-enragé d'avoir reçu cet affront à Quimper, et perte de ses gens, n'avait recours qu'aux menaces, disant: Ceux de Quimper m'ont égratigné, mais je les écorcherai. Et de fait, il y mit tous ses efforts, comme il sera dit ci-après.

Sitôt que notre secours fut entré, on condamne aussitôt la porte Saint-Antoine, car attendu le grand circuit de la ville, c'est-à-dire des murailles, qui sont de grande garde, et que ladite ville n'est pas peuplée par le haut, les deux portes Bihan et Saint-Antoine ne s'ouvraient pas pendant la guerre, ni celle des Regaires, ni celle du Parc-ar-Cos-Ty, mais seulement celle de la rue Neuve et celle de Médard.

<sup>(1)</sup> Les Botmeur, dont la terre du nom est dans Braspartz, étaient voyen héréditaires de la ville de Quimper.

## CHAPITRE XXV.

Commoncement du siége de Meriaix (1).

En ce temps - là le sieur maréchal d'Aumont, gouverneur pour le roi en son armée de Bretagne, était lors à Morlaix, assiégeant le château qui est dedans la ville, qui s'était rendue à lui un peu au-

(1) Voici comment les principaux habitants de Morlaix se détachèrent du parti de la Ligue. Cette ville était la seule place importante de l'évêché de Léon que l'activité de Sourdéac, gouverneur de Brest, n'eût pas soumise à l'autorité du roi. Le duc de Mercœur ne se conservait plus de partisans, depuis que toute la France était pacifiée, qu'en assurant que la reine sa sœur, veuve de Henri III, travaillait à une paix générale.

L'envoyé du duc à Morlaix, ayant maltraité plusieurs des principaux habitants, et particulièrement le sénéchal, changea les dispositions que l'espérance d'un arrangement fait par la reine douairière avait entretenues chez les habitants en faveur du duc de Mercœur.

Dans une assemblée de l'hôtel de ville, qui fut tenue pour répondre aux en-

paravant, et voici comment. Le seigneur de Mercœur avait envoyé un de ses gens vers les habitants. homme reconnu de petite étoffe de son extraction, et qui par succession de temps s'était avancé en crédit auprès dudit seigneur de Mercœur, son maître, si bien qu'il était quelquesois employé par lui aux affaires de grande conséquence, comme au fait qui s'offre; que ledit seigneur duc étant assuré que l'armée du roi, sous la conduite du sieur maréchal, était à Guingamp, et qu'il se pouvait faire quelques pratiques à son préjudice sur les villes voisines qui étaient de son parti, envoya, comme nous venons de le dire, le prétendu gentilhomme à Morlaix, pour toujours maintenir les habitants en leur devoir; car il savait bien qu'il n'y avait pas bon ménage entre le gouverneur du château, qui était le

voyés du duc d'Aumont, qui n'était plus qu'à deux lieues de la ville, du côté de Lanmeur, lè sieur de Rosampoul put juger que la plus grande partie des bourgeois étaient résolus de se soumettre à l'autorité du roi.

Cependant, ne voulant point se rendre sans conditions, ils s'assemblérent secrètement douze ou treize, et députérent quatre d'entre eux vers le maréchal d'Aumont. Dans une seconde assemblée de l'hôtel de ville, le sénéchal engage les habitants à offrir 10,000 écus au maréchal pour ne point entrer dans Morlaix. Il se trouva que le choix des députés tomba sur quatre membres de l'assemblée secrète. Le gouverneur, qui n'avait point assisté à cette séance de l'hôtel de ville, craignant quelque trahison de leur part, envoya des gens de guerre à leur poursuite; mais ces députés, ayant par précaution pris des chemins de traverse, portèrent au duc d'Aumont un projet de capitulation qui n'avait point été délibéré à l'hôtel de ville, qu'il signa de suite et qui lui donna le lendemain entrée dans la ville.

Il paraît que le sénéchal, tenant à ses engagements antérieurs, ne fut pour rien dans cet arrangement. C'est un des ancêtres de MM. Le Bihan de Pennelé.

sieur de Rosampoul, et eux, et de prendre garde à tout ce qui se passerait pour lui en donner avis. Etant donc arrivé là, il se porta arrogamment vers les citoyens, et gourmanda beaucoup les particuliers, des principaux fort indignement, même le sénéchal, qui était un vénérable vieillard, l'un des plus anciens juges de la province, qu'il outragea de paroles jusques à lui dire qu'il l'eût fait pendre. Le sénéchal, qui se nommait Le Bihan, lui répliqua que, sans le respect qu'il portait à son maître, auquel il était bien serviteur, sans aucune forme de procès il l'eût fait tout à l'heure attacher à un gibet. Plusieurs, indignés de l'affront fait à leurs juges et à eux-mêmes, se résolurent le même jour de changer de parti, et d'envoyer vers le sieur maréchal à Guingamp pour le prier de venir ou d'envoyer, et qu'on lui ouvrirait les portes de la ville, ce qui fut fait sans le su du capitaine du château, que ledit maréchal assiégea, comme il sera dit après.

Lézonnet envoie donc là se trouver, et aussi ceux de l'intelligence de Quimper, qui y envoyèrent Ollivier Endroit, leur courrier ordinaire, le priant d'envoyer forces ou venir en personne avec l'armée pour recevoir ladite ville, qui étaient la plupart des gens de qualité très-affectionnés au service du roi, mais que quelques mutins et rebelles empêchaient, et qu'à la vue de quelques forces ils se résoudraient, remontrant que ladite ville était

de grande conséquence, tant pour faciliter la réduction des autres que pour s'assurer du plat pays. Le maréchal leur promit assistance passé le siége de Morlaix, s'il en avait l'issue qu'il espérait, et après avoir beaucoup loué la bonne, volonté des habitants de Quimper, et prié de persévérer en cette sainte résolution, congédia lesdits députés de Concarneau et ledit Endroit.

Mais puisque l'occasion se présente dudit siége de Morlaix, j'en dirai en passant quelque chose. On a dit ci-dessus la cause de leur révolte, qui fut l'insolence d'un glorieux et sot serviteur, qui, sorti de peu de choses, voulait audacieusement trancher du grand; c'est la coutume, comme dit le proverbe. La guerre fut longue de ce mécontentement des citoyens et juges de Morlaix, car outre que cela enfla le courage audit sieur maréchal, elle fut la perte de toutes les places et havres que ledit sieur de Mercœur tenait en ce pays bas, et de la défiance qu'eurent les Espagnols de son altesse et des Français.

Le château étant assiégé, le sieur de Rosampoul, qui était dedans bien étonné, n'entendant rien de tout cela, se trouva surpris et sa place mal avitaillée des choses nécessaires pour soutenir un siége. Il voulut, comme l'ennemi entrait aux faubourgs, faire à la hâte transporter de la ville quelques provisions et y faire rouler quelques vins, mais auparavant qu'ils y sussent parvenus, l'ennemi sond sur

eux, et furent obligés de faire barricades de leurs barriques de vin, qui furent toutes écoulées par les arquebusades qu'on leur tira de la ville, et furent obligés de se retirer sans en profiter. Le comte de la Maignane, en surnom Anne de Sanzay, étant lors avec ses troupes en Tréguier, se vint jeter dans le château avec 400 hommes, sachant bien qu'il y aurait besoin d'un secours. Cela était fort à propos, et pour rendre encore tous les efforts du maréchalinutiles, s'il y eût eu dedans des vivres suffisants pour les nourrir. Le gouverneur fut beaucoup blamé d'avoir été si négligent, ou, comme disent d'autres, si avare que, pour remplir sa bourse,, il aurait laissé la place si dégarnie; car quelques mois auparavant il avait touché deux mille écus du duc de Mercœur, pour être expressément employés en provisions pour icelle, comme j'ai ouï par après ledit seigneur lui reprocher à Quimper. Les assiégés se barricadent contre la ville, font des retranchements, plates-formes et autres fortifications qui se voient encore à présent. Les assiégeants de l'autre part en font aussi, viennent aux approches jusques au pied des tranchées, font des mines sous terre. Bref, ni les uns ni les autres n'oublient rien tant à l'attaque qu'à la désense. Les assiégés, pressés de toutes parts de l'ennemi, tant par dedans la ville que par dehors, où le canon les battait encore qu'ils fussent bien à l'étroit des vivres, supportaient d'un grand courage tous les

maux avec patience sur l'espérance du secours qu'ils attendaient et dont un gentilhomme du duc de Mercœur, nommé La Vallée, du Maine, qui entra de nuit dans le château, pendant ledit siége, les avait assurés, ce qui résolut les assiégés de soutenir jusques à l'extrémité, et y mangèrent après tous autres vivres leurs chevanx. La dame de Rosampoul, fille héritière de la maison de Cattelan en Vannes, était dedans avec son mari, gouverneur de la place. Elle était fort grosse et prête à accoucher. Le sieur maréchal n'ignorant pas la disette des vivres, et qu'il y avait'déjà quelque temps qu'ils ne vivaient que de chair de cheval, eut pitié de ladite dame, encore fort jeune, et lui envoie trois ou quatre moutons, de la volaille, avec trois ou quatre perdrix, qui émit une grande courtoisie d'ennemi. Quand cela lui fut présenté, elle remercia le sieur maréchal et lui renvoie ses présents, ajoutant qu'elle ne voulait d'autre viande que celle dont son mari mangeait : parole généreuse et d'un grand cœur ; et non-seulement en cela se montra-t-elle courageuse, mais tant que continua le siége elle se montra si résolue à encourager le soldat, sans aucune apparence ni signe d'étonnement, qu'elle plantait le cœur au ventre du plus lâche, ainsi que j'ai oui le capitaine Rostin, qui était dedans la place durant le siège, homme fort vaillant, en faire le récit au seigneur duc de Mercœur, peu après, en cette ville de Quimper, disant merveille de résolution de cette jeune dame.

## CHAPITRE XXVI.

De la vaillance et de la mort du sieur de Morgourtels

Je suis ici obligé de faire une digression pour reprendre une chose que j'avais oubliée. C'est que la même année 1594, auparavant que Lézonnet eût changé de parti, la semaine sainte, les députés de ce pays, voulant s'acheminer aux états de ce parti, qui étaient, si bien m'en souviens, cette année-là à Lamballe, se rendirent à Concarneau pour avoir escorte du capitaine Lézonnet, à cause du danger des chemins. Lézonnet leur bailla sa compagnie de gens d'armes, qui était de 150 salades, sous la conduite du sieur de Kercourtois, son lieutenant, jeune gentilhomme, nommé René du Dresnay, âgé de vingt-quatre ou vingt-cinq ans, vaillant et fort brave, et homme de bien, qui, pour

ses belles qualités, avait été honoré de cette charge, que plusieurs gentilshommes et vieux soldats se fussent trouvés bien contents de posséder, lesquels néanmoins n'en furent jaloux, la voyant donner à celui-ci qui la méritait bien. Cette brave compagnie de cavaliers, sans aucuns carabins ni gens de pied, s'acheminèrent vers Pontivy, étant à une demi-lieue près un pont proche du bourg de la Houssaye, de grand jour, pouvant atteindre Pontivy avant la nuit, ce que le sieur de Kercourtois, leur capitaine, voulait. Mais ils n'y voulurent obéir, disant que chacun n'avait pas d'argent pour vivre en hôtellerie, et qu'il ne leur coûterait rien aux champs. Ainsi se logent en un village, au bout du pont du côté de l'occident, ayant mis leurs sentinelles à cheval assez loin de l'autre côté du pont, et ailleurs sur les avenues, ainsi que le demande la discipline militaire, et se reposèrent cette nuit.

Le lendemain matin, la sentinelle d'au-delà du pout n'était pas levée dans le temps précis, étant demeurée plus de deux heures en faction, voyant qu'il était grand jour, s'en retourna, de sa propre autorité, retrouver le gros audit village, où elle trouva la compagnie, partie levée, partie qui se levait; les autres se promenaient par le village en leurs bonnets de nuit, sans aucune crainte de l'ennemi, qu'ils avaient bien ouï dire qui rôdait bien souvent en ce pays-là. Il n'y avait pas un de tous qui eût eu le soin de s'armer, hors ledit Kercourtois,

qui avait la cuirasse endossée. La sentinelle ne fut pas plus tôt jointe au gros, que voici arriver le sieur de Camors (1), l'un des frères du sieur de Quinipily et Grandville, avec six ou sept cents hommes, tous arquebusiers grui ne furent jamais aperçus, quoiqu'ils suivissent la s'entinelle pas à pas, et se hâtèrent à s'emparer du pont, et commencent, à coups d'arquebuses, à chasser les Conquernois, qui courent à leurs chevaux, mais ce n'était pas pour faire ferme, mais pour s'enfuir comme des lâches.

Le sieur de Kercourtois avait de belle heure pris son cheval, et avant aucun autre se présente seul sur le pont, et à coups d'épée les fait reculer. Les arquebusades pleuvaient sur lui comme la grêle, mais aucun coup ne porta, aussi avait-il un cheval qui se maniait des mieux; et ne cessait de crier à ses compagnons: Çà, çà, mes amis, à moi, courage; voici une belle occasion d'acquérir de l'honneur. Mais pas un de la compagnie ne voulut rendre combat, s'enfuirent tous, laissant leur capitaine engagé au combat, qui avait en bien faisant donné tout loisir de prendre les armes et chevaux; et s'ils eussent été gens de bien et de courage, Camors et sa troupe eussent été défaits sans doute. Kercourtois se fût sauvé cent fois pour une s'il eût voulu, mais plutôt la mort. Il s'opiniâtra tout seul

<sup>(1)</sup> Le sieur de Camors avait passé depuis peu dans le parti du roi, comme on le voit dans les mémoires du sieur d'Arradon son frère.

à la défense de ce pont, pensant que ses gens, qu'il voyait s'enfuir, confus de honte de laisser leur chef à la boucherie, se fussent ralliés et fussent revenus, après s'être un peu rassurés, le secourir; mais en vain, il fut abandonné de tous. Or, voulant encore faire un dernier effort pour chasser audelà du pont, s'avança de furie, et par malheur son cheval eut un des pieds du derrière entre deux planches du pont et tomba sous lui. Dans le moment accourut un soldat, et lui donna, au défaut de la cuirasse, de son épée au travers du corps, et lors il se rendit. Le sieur de Camors l'ayant reconnu pour être le sieur de Kercourtois, le regretta beaucoup et pleura son désastre, et ayant pris parole de lui que s'il retournait à convalescence le viendrait trouver comme son prisonnier, le laissa aller vers Hennebond avec son gentilhomme et laquais; mais il n'alla pas une demi-lieue qu'il ne trépassat à cheval, sur celui même qui avait combattu. Son corps fut rendu à Quimper et enterré aux Cordeliers, avec une grande magnificence et beaucoup de pleurs de toutes sortes de gens, car il était fort aimé. Or, sitôt que les soldats eurent le pont libre, ils coururent tout le village, où ils trouvèrent encore les députés de Quimper, qui n'avaient pu fuir en pensant qu'en payant rançon ils en seraient quittes, et que la commission paierait tout. Ils furent pris ; ils étaient trois : celui du clergé était chanoine de Quimper, nommé Jean de la

Carenne, qui ne manquait pas de courage, comme il l'avait fait souvent paraître en bon lieu avant d'être attaché au bréviaire; l'un de ceux des bourgeois s'appelait Guégant; l'autre s'appelait le Guirieuc de Bonescat. Etant pris, ils furent donnés en garde à deux ou trois soldats pendant que les autres fouillaient le village, et la cavalerie suivait les fuyards qui se sauvaient à Pontivy. La Garenne voyant qu'ils n'avaient que leurs gardiens autour d'eux, dit à ses deux autres compagnons, en langage breton: Y a-t-il pas moyen de nous sauver des mains de ces coquins? Guégant lui répond : Quel moyen? ils nous tireront à coups d'arquebuses, et s'ils nous reprennent ils nous tueront; il vaut mieux payer rançon que de mourir de leurs mains. La Garenne ne répliqua rien à tant de langage non entendu et fort suspect aux soldats qui les gardaient; mais, sans prendre aucun avis, prend son temps, et tout-à-coup un grand coup de poing dans le côté de l'un des soldats et un autre à l'autre qui était à son autre côté, les jettent par terre, et à celui qui était devant lui le bouleverse aussi par terre pareillement, le tout en un instant, et saute tout botté et éperonné dedans la rivière, qui était auprès et guéable, et passe de l'autre côté. Les soldats s'écrient que les prisonniers s'échappent, dont voici une troupe qui arrive, qui accompagnent les fuyards d'une grêle d'arquebusade, mais pas un coup ne porta, et ils ne suivirent

pas plus loin les prisonniers, qui se sauvèrent à Pontivy. Peut-être ne savaient-ils pas que c'étaient des députés, comme ils surent après. Ledit la Garenne, par son évasion, gagna trois ou quatre mille écus au clergé de la Cornouaille, qu'il eût payés pour sa rançon.

Voilà ce qui arriva à la garnison de Concarneau, qui, à la vérité, tenait lors le parti du duc de Mercœur, quoique Lézonnet eût déjà arrêté dans son esprit de tourger jacquette, ce qu'il exécuta tôt après. Et possible que Dieu, qui savait son dessein, le punissait déjà de sa perfidie. Toutefois, la honte fut plus grande que la perte; car encore qu'ils fussent plus qu'assez forts pour défaire leurs ennemis, qui n'avaient guère que de l'infanterie, en pays découvert, la cavalerie en eût eu bon marché, si le chef eût été suivi comme ils le devaient faire; mais ils se montrèrent si lâches que pas un n'eut assez de courage d'assister son capitaine en ce besoin, sans lequel ils eussent été tous tués ou pris, au lieu desquels lui seul demeura. Cependant beaucoup d'eux, à les entendre parler, avaient bien du courage et eussent attaqué un César tout armé, mais au fait n'avaient que du vent.

Le sieur de Lestialla (1), cousin du sieur de Kercourtois, et qui avait plus de sujet de l'assister, tourna les talons des premiers, comme il avait fait

quelques

<sup>(1)</sup> Nous avons déjà dit que le sieur de Lestialla , qui se sauve toujours , se nommait Charles le Heuc.

quelques années auparavant à Plestin, près Morlaix, quand l'arrière-ban de Cornouaille fut défait par la garnison de Tonquédec, en 1500, comme nous avons dit ci-dessus. Kercourtois paya l'écot pour tous, et en bien faisant, au dire même de son ennemi, qui ne l'avait jamais connu que par réputation. C'était un gentilhomme rempli de belles qualités entre la noblesse et plus parmi les gens de guerre; vaillant de sa personne autant qu'autre le pouvait être ; discret, parlant peu, mais bien à propos; ne jurant jamais; ne s'adonnant pas aux semmes comme la plupart des autres recherchent si curieusement; ne manquant de remplir son devoir de bon chrétien, jeunait le carême, même à la campagne, ce qu'il faisait quand il fut tué, qui fut la semaine devant Pâques, le jeudi absolu ou le jour de devant. Mais il semble que Dieu le voulait à lui, le trouvant disposé à jouir de la gloire éternelle. Il laissa sa veuve, dame des Salles et de Kercourtois, bien désolée, avec une seule fille, héritière d'un beau bien, en fort bas âge, qui depuis épousa un conseiller au parlement de Paris, fils ainé de la maison de Bragelonne (1), l'une des

<sup>(1)</sup> D'après Moréri, la maison de Bragelonne, si ancienne dans la robe à Paris, descendrait d'un fils puiné de Landry, comte de Nevers et d'Auxerre, et de Mathilde de Bourgogne-Comté.

Marguerite du Dresnay, dame de Kercourtois, près Carhaix, fille du héros dont nous venons de lire la mort, épousa Claude de Bragelonne, président aux enquêtes du parlement de Paris. Il en eut une fille unique, qui épousa Claude le Jacobin, conseiller au parlement de Bretagne.

plus anciennes familles de la ville, et sa mère, Julienne de Coatanezre, épousa le frère puiné de son gendre.

Son frère cadet, Martin de Bragelonne, sieur de Reuvillon, qui avait été d'abord destiné à l'état ecclésiastique, épousa la belle-mère de son frère, Julienne de Coatanezre, dame des Salles, près Quimper. Il n'en eut qu'an fils, Claude de Bragelonne, qui fut tué à Quimper, en 1643, à l'âge de 22 ans. Il paraît que ce fut en duel, mais nous n'avons pu en trouver ni la cause ni les détails.

Ces deux frères Bragelonne étaient d'une branche cadette de là maisen de se nom.

#### CHAPITRE XXVII.

De la vollne des Espagnels à Resperden.

En la même année 1594, au commencement du mois d'août, l'armée des Espagnols, qui se tenait aux environs de Blavet, où elle avait sa retraite, avertie que le sieur de Lézonnet avait tourné jacquette au parti du seigneur de Mercœur, et avait embrassé celui des royaux, vint, sous la conduite de Don Juan d'Acquilla, leur colonel, jusques à Rosporden, où il demeura dix à douze jours, attendant quelque occasion d'entreprendre sur la ville et château de Concarneau, distant d'une lieue, ou bien espérant que les catholiques et habitants, le voyant si près avec forces, se fussent soulevés contre la garnison. Mais en vain, parce qu'ils n'é-

taient pas les plus forts, où il y avait une grosse garde et un capitaine vigilant.

Les Espagnols, pendant qu'ils furent à Rosporden, passèrent le temps en divers jeux, en tournois et courses de bagues, où le sieur de Lézonnet fut prié d'assister de la part de Don Juan, mais il n'y avait pas d'assignation; aussi ce n'était pas son plus court, et savait bien que c'était attrape lourdaud, et par le même messager fit prier Don Juan que s'il lui plaisait de venir à Concarneau en petite compagnie, qu'il le recevrait et lui ferait bonne chère. Fin contre fin n'est pas bon pour doublure. L'Espagnol voyant qu'il n'avançait rien aux environs de Rosporden, se retira d'où il était venu à Quimperlé.

Ceux de Concarneau, aussitôt qu'ils surent leur départ, sortent, espérant donner sur la queue, et en voltigeant et battant l'estrade rencontrent en la paroisse d'Eliant une troupe de leurs ennemis, qui s'amusaient à ravager, qu'ils chargent si vivement qu'ils les défirent. Don Juan, de ce averti par quelques—uns qui s'étaient sauvés, le lendemain retourne de Quimperlé avec l'armée, et se ruant tant sur Eliant que sur Beuzec, tua de la commune tous ceux qu'il put attraper, et fit mettre le feu partout où il passa, et même à Rosporden, qui fut tout brûlé, qui fut une grande ruine, et qui ne sera en son ancien état de mémoire d'homme.

Outre la désolation avenue par la mort de tant

de personnes de tout âge, et le grand nombre de bétail qu'ils emmenèrent, voilà combien de maux arrivèrent en ce quartier-là en vengeance de quelque trente Espagnols tués par la garnison de Concarneau; et les pauvres innocents pâtissaient pour les coupables.

## CHAPITRE XXVIII.

Reddition du château de Merialz.

Reprenons maintenant nos premiers errements, et revenons au siége de Morlaix, duquel nous nous sommes un peu écartés.

Le duc de Mercœur, bien instruit de la disette et nécessité des assiégés, et qui avait l'armée du maréchal sur les bras plus de cinq semaines y avait, faisait en diligence un appareil pour venir faire lever le siége. Ayant donc fait un gros de toutes ses forces, tant françaises qu'espagnoles, s'achemine vers Morlaix, et ayant passé La Feuillée et Huelgoat, tirant vers Le Rellec, ses chevau-légers entreprennent sur un quartier de l'ennemi, où il y avait deux à trois cents cavaliers des meilleurs qu'eût le sieur maréchal. Ils emportèrent le loge-

ment après quelques légères escarmouches et résistances, et tuèrent un bon nombre, prirent plusieurs prisonniers; le surplus se sauva, tout leur bagage y demeura. Le seigneur de Lesmais, de Tréguier, y fut tué, sans perte de la part des assaillants, qui donna comme des arrhes d'une bonne issue du reste et leva beaucoup le courage des vainqueurs, et au contraire abattit celui des ennemis, de manière que plusieurs faisaient déjà marcher leurs bagages vers Guingamp, qui était leur plus proche retraite, tout étonnés d'une telle perte et de si braves hommes. Il en mourut en cette surprise plus de cinquante, et bien soixante prisonniers.

Le maréchal fut conseillé de lever le siège et se retirer vers Guingamp pendant qu'il en avait le loisir, ce qu'il ne voulut faire, et se fortifia contre son ennemi, prenant avantage du lieu, délibéré de combattre. Cependant l'armée du duc s'approchait, et étant à deux lieues de Morlaix, il assembla ses capitaines, tant français qu'étrangers, et leur remontra ce qu'un bon chef a accoutumé de faire en ces occasions; et trouvant les Français disposés à bien faire et près d'obéir à ses commandements, et puis s'adressant à Don Juan, chef des Espagnols, lui demanda s'il n'était pas d'avis de donner sur l'ennemi. Don Juan lui réplique: Non, monseigneur; comment voudriez - vous donner? Le duc lui répond : Je me mettrai à pied, à la tête de trois

cents gentilshommes, qui, tous la pique à la main, donneront tête baissée, et nous suivrez seulement avec les vôtres. Et Don Juan lui dit : Ma troupe ne donne pas tête baissée, mais piane-piane; et, quelque raison que lui proposa son altesse, il ne put le résoudre à faire autre chose, comme s'il eût eu des défiances, craignant que les Français, le voyant engagé, ne les eussent abandonnés. Ce fut, à œ que j'ai appris depuis, une ruse du maréchal d'Aumont, qui trouva moyen, par gens intéressés, de faire entendre à Don Juan qu'il ne se fiat pas trop aux Français ni en monsieur de Mercœur, qui avait promis au roi de se défaire des Espagnols de Bretagne pour faire la paix avec sa majesté; ce qui n'était pas sans apparence combien que faux, car la paix étant générale par toute la France, et ne restant seulement que la Bretagne, en laquelle le parti de son altesse diminuait tous les jours et en voie de diminuer de plus en plus, il y avait quelque occasion de penser que ledit sieur duc eut désiré se remettre en grace avec le roi par quelque signalé service, qui ne pouvait être plus à propos pour lors que par exterminer ses ennemis, qui étaient les Espagnols. Mais ce bon prince n'y songea jamais; il était trop généreux et trop homme de bien pour penser à une telle trahison, qui eût été à jamais un reproche à sa réputation. Depuis il ne se fia jamais aux Espagnols, ayant éprouvé en eux une si grande lacheté en un si grand besoin,

et qu'il ne pouvait rien faire sans eux, qui faisaient les meilleures de ses forces. Il fut obligé de s'en retourner et abandonner les pauvres assiégés, bien affligés de la faim outre les autres fatigues, car il y avait déjà longtemps qu'ils ne vivaient que de chair de cheval, encore petitement, sans un morceau de pain. Le sieur duc ne pouvant faire autre chose par rapport à la lâcheté des Espagnols, tourna visage et tira vers Quimper-Corentin, et les Espagnols vers Quimperlé, en passant par le Granec, où ledit duc dina, où commandait pour La Fontenelle le capitaine . . . . . et en partit le même jour. Considérant combien de maux et de ruines il avait apportés au quartier, c'est-à-dire La Fontenelle, et qu'il pouvait apporter à l'avenir, il commanda y mettre le feu, ce qui fut fait à l'instant. Ainsi ce beau château fut anéanti environ quarante ans qu'il fut rebâti tout de neuf par feu chevalier Guillaume de Coatanezre, sieur en son vivant dudit lieu et de Pratmaria, qui fut un grand dommage, mais un bien signalé pour le pays.

Les assiégés, qui pensaient être délivrés de toutes craintes, se voyant frustrés de leurs espérances, et qu'il leur manquait de tout pour soutenir davantage, demandèrent à capituler, qui leur fut accordé assez rigoureusement. Savoir, que les capitaines Rosampoul, gouverneur de la place, le comte de la Maignane et le capitaine Rostin, demeureraient prisonniers de guerre pour payer la rançon qui leur serait abuttée, ou être rendus pour d'autres; les soldats et autres moindres capitaines sortiraient avec l'épée seule, sans aucun bagage; ce qui fut proclamé aux assiégés à son de trompe avant qu'ils sortissent, qu'aucun n'eût à transporter aucune chose sous peine d'être dévalisé, et permis aux soldats du siége de fouiller toutes personnes de quelque qualité qu'elles fussent, même les dames et les demoiselles, par des femmes d'honneur.

Cette bannie fut cause qu'il demeura dans le château un grand butin, tant en or qu'en argent, joyaux, que autres richesses qui se pouvaient porter en cachette. Tout cela fut la proie du vainqueur, et disait-on que c'était un juste jugement de Dieu; que le sieur de Rosampoul ayant eu la mal grace des habitants par son avarice et manque d'avitailler la place des deux mille écus qui lui avaient été, peu de temps auparavant, délivrés par le commandement du sieur duc son maître, et qu'il avait mis en sa bourse, Dieu permit qu'il perdit et la place, et argent, et équipage, avec une grande rançon, qui fut sa totale ruine, depuis laquelle il n'a jamais pu se relever. La dame de Rosampoul, nonobstant toutes les défenses, ne laissa pas d'emporter les plus chers de ses joyaux et quelque or qu'elle portait secrètement sur soi et ses demoiselles, qui ne furent pas fouillées, ni les chefs capitaines, qui fut une courtoisie de

l'ennemi, car par ce moyen ils sauvèrent beaucoup de ce qu'ils avaient de plus précieux (1).

(1) Il nous semble que l'auteur dit ici que le sieur de Rosampoul fut ruiné et qu'il ne fut pas ruiné. Ces fautes sont très-rares chez notre chanoine Quimperrois.

On a dû remarquer combien en même temps que naîf son style est pur et facile. Le chanoine Moreau écrivait peu de temps après Montaigne, et bien avant que nos bons écrivains eussent fixé la langue française.

### CHAPITRE XXIX.

Le duc de Mercœur passe par Quimper-

Le duc de Mercœur se rendit à Quimper, n'ignorant rien de ce qui se brassait, et peut-être lui avait - on donné à entendre que difficilement lui donnerait-on entrée en la ville, tant les habitants pour la plupart étaient détournés de son parti. Il y fut néanmoins reçu avec honneur, avec tant de gens qui y voulurent entrer, qui fut une grande partie de sa cavalerie. Il fut logé à l'évêché. Ayant diné, il fut faire le tour des murailles avec grand nombre des siens, entre autres le marquis de Belle-Isle (1), qui fut, après la mort de son père, duc

<sup>(1)</sup> Charles de Gondy, marquis de Belle-Isle, tué en 1596, en voulant surprendre le Mont-Saint-Michel, mourut avant son père; il avait épousé Ar-

de Retz, et qui fut quelques années après tué à la porte du Mont-Saint-Michel en Normandie, fort désastreusement; le sieur de Talhoet Kerédern. gouverneur de Redon, et plusieurs autres. Je me mis aussi parmi les autres; et d'autant que j'étais seul de la ville près de lui, il m'interrogea du nom des portes, du nombre et de la forteresse, et entra dans la tour Bihan, où il y avait garnison d'habitants, desquels l'un, maître Etienne Hamon, notaire, lui dit : Monseigneur, vous platt-il de goûter le vin de nos pauvres soldats? A quoi il ne fit que sourire, et le sieur de Talhoët, qui suivait. dit audit Hamon : Demandez plutôt le vin à monsieur que de lui en offrir. S'étant promené tout à l'entour de ladite tour par les guérites, en sortant il baille six écus aux soldats, et acheva son tour de la ville. Etant arrivé aux degrés près de la muraille de la porte de la rue Neuve, il était presque nuit, il me demanda où était la porte des Regaires, de laquelle vous m'avez parlé; je lui dis qu'il l'avait déjà passée. Lui montrant l'endroit : voyons-la, dit-il encore, et s'en va tout seul, suivi seulement de moi, jusques à la porte des Regaires, par-dessus la muraille, qu'il regarde assez longtemps, comme aussi la tour du coin (1) qui était plate-formée de fortes planches, où il y avait dessus des

toinette d'Orléans-Longueville. Ce fut son fils qui succéda au duché de Retz , à la mort de son grand-père.

<sup>(1)</sup> Appelée la tour Furic.

pièces de fonte verte, couleuvrines, et quelquesunes de fer. Il monta dessus ladite plate-forme, appuyé sur mon épaule, et descendit de même, n'ayant personne avec lui que moi, jusques à ce que, retournant près de l'évêché, trouva ses gens, à qui il tardait qu'il ne retournait, car il était nuit. Et étant descendu, ils allèrent souper, pendant lequel quelques - uns de la ville l'entretinrent de propos touchant la boutade de Lézonnet aux faubourgs de cette ville, depuis les trois semaines ou un mois précédent ; et comme il avait pensé demeurer sur la place d'un coup d'arquebuse qu'il reçut à la gorge, dont il n'était encore guéri, alors le seigneur duc, qui n'avait rien dit : C'eût été dommage qu'un si méchant homme fût mort d'une si belle mort ; sa fortune l'appelle sur un échafaud pour y mourir de la main d'un bourreau. Pendant le souper arrivèrent les sieurs comte de La Maignane, de Rosampoul et de Rostin, qui venaient de Morlaix avec la permission du maréchal, qui les avait laissés aller sur leur bonne foi, à la charge de se trouver à leur prison au premier avis de la part de monsieur le maréchal. Ledit sieur duc fut fort triste toute cette soirée, qui donna occasion au sieur Talhoët de dire aux autres capi taines: Je vois monsieur tout triste contre nous; que je lui aille demander la cause, ce sera bien fait. A donc le sieur de Talhoet lui dit : Monseigneur, nous vous voyons ce soir plus triste que de

contume, ce de quoi mes compagnons et moi sommes marris. Ledit duc répondit, en se détournant à demi vers le sieur de Talhoët qui lui parlait : Que direz-vous de cet Espagnol qui n'a pas voulu donner, et qui nous a fait perdre une si belle occasion? Lors le sieur de Talhoët lui répliqua : Monseigneur, acceptez les offres que vous fait le roi de quitter l'étranger. A quoi son altesse ne fit aucune répartie. Or les offres que le roi faisait étaient, entre autres, que, se rendant à lui, il serait continué dans son gouvernement de Bretagne, et qu'il aurait main-levée de toutes ses terres et seigneuries, de la confiscation jadis faite par le duc Jean pour le crime de félonie, jadis commis par la dame duchesse de Penthièvres, quand elle fit prendre prisonniers le duc Jean et son frère Richard, à Chanto ceaux, près de Nantes, en février 1419, pour lequel crime tous les biens de ladite dame de Penthièvres furent confisqués au duc. Et combien que longtemps après elle et les siens fussent remis en possession de partie d'iceux, ce néanmoins les meilleures pièces demeurèrent, comme Châteaulin (1), Goélo, Concarneau, Fouesnan, Rosporden, Clisson, Chantoceaux, où fut commis la félonie, la châtellenie de Torfou et plusieurs autres. C'étaient les offres que faisait le roi au duc de Mercœur, desquelles entendait parler le sieur de Tal-

<sup>(1)</sup> Châteaulin-sur-Trieuc.

hoët, qui étaient à la vérité très-belles et trèsavantageuses pour ledit sieur duc de Mercœur; et s'il y eût voulu entendre, la guerre était finie en Bretagne, et ce pays bas eût évité les ruines qu'il encourut de là en avant, car ledit duc ne fut pas plutôt retiré de cette ville que ledit pays fut suivi d'un déluge de misères.

CHAPITRE

# CHAPITRE XXX.

Stége de Guimper par le maréchel d'Annuel

Le sieur de Lézonnet, bouffi de dépit, ne respirant que vengeance contre la ville de Quimper, qui l'avait, disait-il, égratigné, assisté des conspirateurs, n'oubliait rien pour faire au sieur maréchal d'Aumont descendre de Morlaix en ce bout du monde, lui remontrant que Quimper était la meilleure ville du pays bas, sur un beau port de mer, bien murée et forte; siége épiscopal et présidial, de laquelle ressortissaient beaucoup d'autres ports, havres et villes; que le roi en retirerait de grandes commodités et lui-même aussi; que la plupart des principaux habitants étaient très-affectionnés au parti, et ne demandaient que de les soutenir par quelques forces de plus; qu'au simple bruit de sa

venue, la ville s'y rendrait sans que personne y osât mettre empêchement aucun, d'autant plus que les ligueurs de la place, et ainsi appelaientils les catholiques, savaient bien qu'à raison de mauvais ménage qu'il y avait entre Don Juan et le seigneur duc, ils ne pouvaient espérer aucun secours; qu'il n'y avait aucune garnison de gens de guerre que les habitants, seuls gens non expérimentés aux armes et qui au seul bruit de son armée tremblaient déjà.

D'une autre part, par une correspondance et bonne intelligence, des conspirateurs de la ville envoient aussi leur député, qui s'appelait Ollivier Endroit, procureur postulant au siège de Quimper, jeune homme le plus imprudent séditieux qui fut dans le pays, qui confirma les propositions de Lézonnet; ajoutant encore de plus du sien, fit entendre audit sieur maréchal la bonne volonté de la plupart des habitants et des principaux, qui n'osaient néanmoins mettre à exécution de peur de la populace, s'ils n'étaient assistés de quelque force; que le duc de Mercœur se retirant de la ville n'y avait laissé que cent hommes de garnison. Ledit Ollivier Endroit montrait aussi la liste de ceux de l'entreprise, qu'ils appelaient bons serviteurs du roi ; que la ville et la conséquence d'icelle méritait d'être secourue, et qu'il y allait du service du roi plus qu'à Morlaix. Bref, ils firent tant par leurs allées et venues que ledit maréchal leur donna promesse de descendre avec son armée jusqueslà, après avoir mis ordre à Morlaix, qui serait dans trois ou quatre jours; ce qu'il fit.

Cependant Ollivier Endroit, enflé de ce que ses ambassades s'avançaient si heureusement, vint en diligence à Quimper assurer ses confrères conspirateurs de ces bonnes nouvelles, qui, frétillants de joie, ne purent rien tenir du secret que nous n'en fussions aussi informés de tous les faits du voyage; et puis ledit Endroit, si bavard qu'il ne pouvait rien céler, plus insolent que de coutume, ne parlait que ruine, faire pendre tous ceux qui avaient eu tant soit peu de grabuge avec lui, ayant ses bons marchands de la ville de Quimper. Attendu que ledit sieur maréchal étant parti de Morlaix s'achemine vers ce pays bas, renvoie de rechef leur faux messager, ledit Endroit, le trouver à Braspartz, l'assuran tde plus en plu sde la fidélité de la ville. Il attendait tout de ses compagnons, le suppliant de ne manquer de les assister au plus tôt que faire se pourrait, de peur de perdre une si belle occasion de rendre service au roi; et quant à telles affaires, le moindre retardement est souvent préjudiciable. Le sieur maréchal leur tenait compte d'un réitéré et assure promesse qu'en peu de jours il serait devant la ville, et loue fort leur résolution et les exhorte de persévérer; qu'il avertirait le roi de tout leur bon devoir et service qu'ils avaient pour lui, avec quelque promesse de courtisan et récompense.

Endroit de retour avec ses patentes lève les cornes de ses compagnons d'un demi pied de plus qu'auparavant, et tous les jours les principaux de cette ligue s'assemblaient, ou chez Allanou, en sa maison au marché du pain, sur la grande place, vis-à-vis de la grande porte de Saint-Corentin; ou chez un cabaretier huguenot, près de la porte de la rue Neuve, et parlaient des moyens de recevoir le maréchal dans la ville, et des gratifications qu'ils espéraient de lui, et de l'issue de leurs trahisons.

Noblesse réfugiée à Quimper, quitte la ville et se retire au Pont, et comme ladite ville de Quimper fut assiégée et rendue au maréchal d'Aumont.

J'ai déjà dit ci-dessus que la noblesse de ce pays voisin réfugiée à Quimper, sachant les desseins de Lézonnet et l'assurance qu'il leur avait donnée que le sieur maréchal, qui était lors à Morlaix, devait infailliblement descendre ici bas après le siége fini, s'était retirée de la ville, faisant les bons valets, et se logea au château du Pont, d'où le sieur de Kerservant se porta capitaine et y demeura avec plusieurs autres longtemps après la reddition de Quimper; il fit fortifier la place du mieux qu'il put et que la brièveté du temps le lui permit, étant de même intelligence que Lézonnet; et les factieux de Quimper avaient informé le sieur maréchal de tout

ceci, et le sollicitaient instamment de s'approcher, l'assurant que toute la noblesse de Cornouaille était toute portée au service du roi.

Cependant le sieur maréchal s'avançait peu à peu de Braspartz au Faou, et de là à Châteaulin, faisant toujours marcher son canon devant lui. Là vint de rechef, et pour la troisième fois, Ollivier Endroit le trouver, pour lui répéter les mêmes protestations qu'il avait faites aux précédents, au nom de tous les habitants et bous serviteurs du roi à Quimper, et qu'il pouvait s'assurer que sitôt que ses avant-coureurs paraîtraient qu'on leur ouvrirait les portes de la ville et y seraient reçus avec tout applaudissement.

Or, quoique le maréchal eût la volonté assez disposée de venir jusques ici, comme il fit, il dédésirait aussi chasser l'Espagnol du fort de Camaret en Crozon, qui était une chose plus difficile, attendu qu'il y avait pour le moins quatre cents hommes de dans, gens d'élite, vieux guerriers, tous résolus de tenir la place ou mourir, comme ils firent, aimsi qu'il sera dit ci-après, commandés par un soldat, capitaine fort vaillant, nommé Prazède, qui ne manquerait pas de bien vendre sa peau si on l'attaquait. Ce néanmoins ledit maréchal se réputant à grand honneur s'il en pouvait venir à bout, et se résolut de l'assiéger, et par même aussi cette ville de Quimper. Car s'il fût venu premièrement ici qu'à Crozon, il eût laissé l'ennemi à dos,

qui l'eût molesté et se fût toujours de jour à autre fortifié de retranchements et d'hommes; et s'il fût venu droit à Crozon, l'armée espagnole se fût rendue à Quimper, qui lui eût empêché les vivres et peut-être fait lever le siége, comme il y avaitapparence. Pour obvier à tout cela, il fait bloquer Crozon ou Camaret par une partie de son armée, entre lequel était le sieur du Liscoët, maréchal de camp, avec quatre cents chevaux et nombre d'infanterie, et lui-même avec le surplus vint assiéger Quimper, où il arriva le lundi au soir, ou plutôt le dimanche matin, environ les trois à quatre heures après minuit, q octobre 1504, par Kerseuntum, et pour s'entre attendre et ranger les gens, mirent tous pied à terre en la rabine de Missirien, depuis la Croix au Gardien jusques au faubourg, tenant un grand silence, pensant par ce moyen cacher l'heure de leur arrivée, que toutefois nous savions bien, et étions sur les murailles en grand nombre, doutant qu'ils eussent plutôt attaqué la ville par escalades qu'autrement.

Les conspirateurs, qui savaient très-bien les démarches de l'ennemi, étaient aussi sous les armes, faisant les rondes par bandes où aucuns n'étaient reçus qu'ils ne fussent de leur farine; entre autres se faisait paraître ledit Yves Allanou, à la tête des autres, toujours accompagné de quinze ou vingt des siens. Cet Allanou étant depuis tombé en crime, et plaidant en la cour du parlement de Ren-

nes, sentant ses affaires aller mal, trouva moyen d'évoquer en la chambre mi-partie de catholiques et huguenots à Paris, s'étant lui-même défini tel, quoiqu'il ne fût que libertin, où il alla à la sollicitation; mais n'en pouvant espérer une honnête issue, de fatigue et d'appréhension tomba malade, et mourut de mort naturelle, qu'il méritait violente et honteuse s'il eût encore guère vécu.

C'était celui, comme nous avons dit, qui était le chef de l'entreprise de Quimper, et en faisant leurs rondes ils épiaient l'heure et le moyen de jouer leur jeu, et, comme Judas, querebant opportunitatem tradendi civitatem.

L'ennemi ayant resté environ une heure dans le chemin de Kerfeuntum, commença à déplacer en trois troupes, de quoi nous eûmes aussitôt avis par les paysans dudit lieu, qui, sous la faveur de la nuit, se cachaient derrière les haies et observaient sans être aperçus les actions des gens de guerre, et nous les rapportaient par-dessus les douves, nous étant sur les murailles entre la tour Bihan et la porte Saint-Antoine.

Ayant donc reçu cet avis que l'ennemi s'avançait avec toutes ses forces vers la ville, je fis avertir en diligence tous les corps-de-garde, et envoyai faire sonner le tocsin et aussi avertir le sieur de Saint-Quèrec, gouverneur, qui s'était allé reposer quelques heures, et fis à mattre Jean de la Verdure, huissier, qui était auprès de moi sur le mur, tirer un coup de mousquet pour mettre l'alarme partout; tellement qu'incontinent, au bruit du mousquet et de la grosse cloche, les murailles furent bordées de gens tous habitants, car la garnison, qui était de cent hommes seulement, qu'avait laissés le duc de Mercœur, était au faubourg de la rue Neuve, se doutant bien que l'ennemi s'en irait en cet endroit premièrement pour être à couvert.

Nous nous attendions d'être attaqués à cette muraille, entre Saint-Antoine et la tour Bihan, par échelles, c'est pourquoi nous étions sur nos gardes, en résolution de lui bien disputer l'entrée; mais ils n'y vinrent point, mais seulement s'allèrent jeter sur la rue Neuve, qu'ils emportèrent après quelque résistance. Aussi n'était-il facile à si peu de gens de se défendre contre tant de forces qui avaient entré par tant d'endroits dudit faubourg. par les prairies et la montagne, où si les nôtres eussent guère tardé ils se fussent trouvés enclos en un instant et le chemin coupé entre la ville et eux, tellement qu'ils firent leur retraite entre les deux portes. Ceci fut le dimanche matin, environ le point du jour, neuf octobre, comme dit est cidessus. Et incontinent après les autres faubourgs, comme la Terre-au-Dac et les Regaires, furent pris et la ville sommée de se rendre. A quoi ne voulant entendre, le sieur maréchal mande en diligence à Crozon lui envoyer le canon, qui arriva le lundi

au soir, et fut mis à la place Saint-Mathieu, et pendant que l'on attendait le canon, qui fut le dimanche jour de l'entrée aux faubourgs, ledit sieur maréchal écrivait à la ville lui envoyer des députés, et en même temps donna la liste des noms de ceux qu'il voulait lui être envoyés, qui étaient tous de l'intelligence, savoir : maître Yves Allanou, avocat; maître François de Kerguelen, greffier; maître-Guillaume Le Baud, sénéchal; maître Ollivier Berthault; maître Barnabé Le Gallays, sieur de Mascosquer, conseillers, et Corentin le Baron (1).

On fait assemblée de ville le lendemain matin, savoir si on devait envoyer des députés, et si ceux qu'il demandait y devaient aller seuls. Ladite congrégation fut tenue au logis du capitaine, qui demeurait lors vis-à-vis de la croix Maubert. Tous les conspirateurs furent d'avis de l'alternative, sans balancer; les autres, et en plus grand nombre, opinaient qu'il n'était pas à propos d'y envoyer ceux-là sans quelque autre qui ne fût de leurs opinions, de crainte qu'aveuglés de leurs opinions, passions, ou de quelques profits particuliers, ils n'accordassent choses préjudiciables aux autres, et qu'ils ne donnassent instructions à l'ennemi, comme ils pouvaient s'emparer de la ville et se venger de ceux qu'ils eussent possible nommés. On nomma donc d'abondant maître Alain Le Baud, sieur de Pratanros, homme d'affaire et expérimenté,

<sup>(1)</sup> Un des ancêtres de MM. Le Baron de Boisjaffray.

bien affectionné serviteur du duc de Mercœur. Cependant on tirait toujours sans cesse de la ville et non sans effet de ceux de l'ennemi, et même ledit sieur maréchal faillit d'être tué (1).

Près de lui, par sur son épaule, lors dit à Lézonnet, qui était présent : Vous m'aviez dit qu'il n'y avait dans cette ville que des habitants; mé Dieu! c'est ainsi qu'il jurait, vous êtes un affronteur, et si vous me fâchez, je vous ferai un mauvais tour. Lézonnet répond : Monseigneur, sur ma vie et mon honneur, il n'y a autre chose que ce que je vous ai dit. Mé Dieu! dit le maréchal, quels habitants! ce sont gens de guerre et habitants! Et à la vérité la ville le pouvait et était en état de fournir douze à treize cents hommes, tous arquebusiers bien en ordre, et qui avaient de la résolution plus qu'on ne pouvait attendre des gens non aguerris et forcés devant une mauvaise bicoque. Pas un ne se voyait étonné ni parlait de se rendre, fors ceux de la trahison ou leurs adhérents, qui ne cessaient de pratiquer toute sorte de gens, leur remontrant qu'il était plus que temps de penser à se rendre sous l'obéissance du roi, qui était encore lors calviniste; que si on s'opiniâtrait, que ce serait la totale ruine de la ville et des hahitants; que c'était folie de vouloir entreprendre de tenir en une si

<sup>(1)</sup> Le maréchal d'Aumont était à l'angle sud-est de la place Terre-et-Duc, au faubourg Saint-Mathieu, dans un enfoncement qui joint la rivière et regarde la partie encore existante des murs de Quimper, lorsqu'il fut éffleuré d'un coup d'arquebuse tiré des murs de la ville.

pauvre place où il n'y avait garnison, et quand il y en aurait eu, la ville étant bastable de tous côtés, rien ne résisterait au canon, qui était tout prêt à tirer, ce qui était faux ; que le maréchal était bénin; qu'il nous octroierait une capitulation honorable; chacun demeurerait en ses priviléges et libertés; que si nous l'irritions par nous opiniatrer, il ne nous recevrait possible pas à aucune composition; qu'il ne fallait espérer aucun secours du duc de Mercœur, qui n'avait forces battantes, puisque les Espagnols l'avaient abandonné, et plusieurs autres raisons. Bref, que le maréchal, quand nous ne le voudrions pas, avait assez de gens pour nous forcer, les troupes françaises à la Terre-au-Duc et rue Neuve, les troupes anglaises aux Regaires et Locmaria, sous la conduite du général Norris, grand capitaine.

Toutes ces remontrances faites en une assemblée, devant le crucifix, à Saint-Corentin, où étaient tous les ordres de la ville, chacun dit son opinion, et premièrement messieurs de l'église, par la bouche de messire Guillaume de Buys, archidiacre de Poher et grand vicaire de l'évêché, déclara que tous les ecclésiastiques étaient d'avis que l'on eût tenu bon, et s'offrant tous à la défense de la ville que qui que ce soit, jusques au retour du sieur de Talhoët Kerédern, qui était allé vers ledit seigneur duc de Mercœur. Pour bien entendre ceci, faut considérer que trois ou quatre

jours devant le bloquement, le sieur de Talhoet était parti de cette ville, qui avait averti les habitants qu'ils seraient assiégés, mais qu'ils eussent à tenir bon jusques à ce qu'il eût vu le sieur duc, et qu'il y avait trève qu'il allait faire signer, et serait de retour en cinq jours, lesquels cinq jours achevaient lorsqu'on délibérait la reddition de la ville.

Ceux de la justice tenaient pour la plupart de l'opinion contraire, comme gens qui ne se souciaient pas tant de la religion que de leurs profits particuliers et de la conservation de leurs ambitions, entre lesquels étaient les nommés Guillaume Le Baud, sénéchal par l'absence de maître Jacques Laurent, qui pensait se maintenir audit état moyennant la reddition de la ville, comme lui avait promis Lézonnet; Ollivier Berthault, doven des conseillers du siége; Barnabé le Gallays, maître Jean Rosiers, maître Mathieu Lohéac, procureur du roi; maître Alain Le Guiriec de Bonescat, avocat du roi; maître Jacques Borigné, lieutenant; maître Noël de Cléchunan, conseiller; maître Jacques de Lézandevez, aussi conseiller, et quelques autres, qui insistaient qu'il se fallait rendre. assistés de plusieurs particuliers de la ville de leur menée, dont j'en ai nommé partie ci-dessus, entre lesquels le sieur Allanou se faisait remarquer comme capitaine et chef de la trahison, ayant autour de lui une suite de tous les plus impudents de la ville, qui faisaient autant de bruit qu'une troupe de Raguatières.

La jeunesse en cor is, qui faisait le nombre de trente ou trente-cinq, se présente et fait pareilles déclarations et promesses que les ecclésiastiques, remontrant aussi la promesse qu'avait faite le sieur de Talhoët quand il partit, que quand bien l'ennemi aurait fait brèche quand il arriverait, il serait contraint de cesser et lever le siége, et qu'il serait ce soir même sans faute de retour, comme il le fut aussi; mais le maréchal, contre tout droit de guerre, l'arrêta vingt-quatre heures au camp, sans vouloir voir la trève que la ville ne fût rest due; qu'il n'y avait aucun danger de soutenir jusques au lendemain, même quand la batterie serait commencée, ce qu'elle n'était, ni même le canon affûté. Bref, ils s'osfraient à tout événement, même à sortir au besoin, ou se présenter à la brèche jusques avoir parlé audit sieur de Talhoët. Ainsi l'assemblée se départit avec cette résolution, ce qui faisait enrager les traîtres.

Cependant les députés sortent de la ville pour aller trouver le maréchal, qui était en une maison sur le quai appelée l'Isle (1), lequel les reçut d'assez bon œil, parce que par réputation il les reconnaissait ses bien affectionnés, et partant avait mandé les lui envoyer, fors maître Alain Le Baud, que nous avions nommé en outre qui était avec

<sup>(1)</sup> C'est sur l'emplacement du manoir de l'Isle qu'a été bâtie l'abbaye de Kerlot, dont une partie des bâtiments avait été brûlée à Kerlot, en la paroisse de Plomeljn.

les autres, avant au col l'enseigne du parti du duc de Mercœur, qui était une écharpe de couleur, car les huguenots et leurs partisans portaient l'écharpe blanche. Ledit Le Baud fut injurié et menacé, appelé traître au roi, et en sa présence accusé par ses compagnons députés, qui requirent le maréchal qu'il ne fût reçu à parler, n'étant mandé par lui. Ledit Le Baud voulut représenter qu'il était venu en cette qualité sous la foi publique, qui avait toujours été inviolable, même parmi les plus barbares nations; qu'il ne devait pas trouver étrange qu'il portat l'enseigne de son parti, qu'il s'était dès le commencement voué au seigneur de Mercœur, auquel il était beaucoup obligé; que si ledit maréchal n'avait agréable sa députation, il était tout prêt à s'en retourner d'où il était venu. Alors le maréchal entre en une si grande colère qu'il répartit : Mé Dieu ! car il jurait ainsi, tu ne t'en retourneras pas, car toi et les tiens seront pendus tout présentement. Toutefois Lézonnet parla pour ledit Le Baud et modéra la colère du maréchal, si bien qu'il fut renvoyé avec les autres. Mais il n'assista pas au complot qu'ils firent de vendre la ville, et ne sut rien alors de ce qu'ils avaient arrêté entre eux.

J'oubliais de dire que sitôt que nous fûmes bloqués, prévoyant bien que si l'on battait à la brèche, ce serait à l'endroit des jardins du couvent de monsieur Saint-François, qui était l'endroit le plus faible. C'est pourquoi on avait commencé un retranchement tout le long dudit jardin, où on travaillait jour et nuit; mais à cause du mauvais ordre et diverses opinions, on travaillait fort lentement, parce que ceux qui désiraient la reddition ne voulaient aucunement aider, ni d'hommes, ni de fascines, ni d'outils, qui retardait beaucoup la besogne. L'ennemi, pour empêcher ledit retranchement, avait fait monter quelques petites pièces de canon et longues arquebuses sur la montagne, au coin du parc, devers le levant, où sont les fourches patibulaires; de là tirait incessamment sur ceux qui travaillaient audit retranchement, mais avec peu de fruit. Le gardien dudit couvent, nommé La Villeneuve, gentilhomme de Léon, qui travaillait aussi au retranchement comme beaucoup d'autres de qualité, y fut blessé au talon de quelque coup, par sa négligence, et faute d'y remédier, comme il était bien facile, il en mourut environ deux mois après; un jeune garçon y fut aussi blessé à la fesse, où la balle demeura entière la longueur d'un doigt; voilà tout le mal qu'ils firent.

Cependant les députés retournant d'avec monsieur le maréchal rapportèrent des grandes promesses qu'il faisait aux habitants de les conserver en leur état, en leurs priviléges et immunités, de rien transporter de la ville, n'imposer aucune levée de deniers et ni laisser aucune garnison. Mais il fit tout le contraire, comme il sera dit ci-après. A ces nouvelles tous les factieux du maréchal disaient. qu'il fallait sans plus tarder se rendre; les autres au contraire disaient qu'il ne fallait pas s'y fier, car des promesses si avantageuses n'étaient qu'eau bénite de cour et des attrapes lourdauds; que quand la ville se serait une fois rendue, il n'y avait pas d'apparence de la laisser sans garnison, et si au chef la promesse était suspecte, elle le pouvait être à tous; qu'il fallait tenir bon jusques au retour du sieur Talhoët, qui possible était déjà à vue au camp de l'ennemi. Le capitaine de cent hommes que le duc avait laissés dans la ville en garnison se présente, exhorte les habitants de tenir bon, n'étant demeuré en cette place que pour mourir en la leur conservant; qu'il s'offrait à tenir la brèche, seulement priait les habitants de désendre l'escalade. La jeunesse répète de rechef son ordre conformément à celui du capitaine de se préter à toute occurence nécessaire, soit à la brèche ou ailleurs, jusques à l'arrivée du sieur de Talhoët. En tout cas, nous demanderons d'Alain Le Baud, qu'avions député parmi les autres, ce qui avait été résolu envers monsieur le maréchal. Mais il n'en savait rien non plus qu'eux, d'autant qu'il ne lui avait été permis d'assister avec les autres, ni être présent sur la délibération qu'ils avaient eue.

Les marchands de la ville voyant qu'ils ne pouvaient avoir moyen de livrer leur marchandise, et craignant que l'arrivée du sieur de Talhoēt, que nous

nous attendions de jour à autre, n'eût rompu tous leurs desseins, et que le maréchal, s'en retournant sans avoir la ville, ne donnât occasion au duc de Mercœur de faire recherche et punition d'eux, ils s'avisèrent donc de faire une assemblée la plus secrète qu'ils purent au-dessus de Guéodet, où ils font leur chambre de ville (1). Là ils se trouvèrent tous, ou la plupart d'eux, avec le capitaine de la ville, le sieur de Saint-Quèrec, qui n'était ni chaud ni froid; il s'y trouva aussi quelques autres sans savoir de quoi il était question. Lors lesdits conjurés étant les plus forts, commencent à crier que tous ceux du parti du roi eussent tous à se mettre d'un côté et ceux de la Ligue de l'autre; lors ils s'avisèrent sans plus tarder d'envoyer chez le sieur maréchal l'assurer que la ville était disposée de se rendre, et lui porter les clefs, et qu'il eût à envoyer quelque homme de créance dedans la ville pour faire les articles de la capitulation. Ce qu'il fit en v envoyant le président Lagrée Lourmais (2), d'auprès la Roche-Bernard, nommé en surnom

<sup>(1)</sup> L'ancien hôtel de ville de Quimper était au-dessus de l'église du Guéodet, dont les arceaux très-élevés en soutenaient le plancher. Cette église, bâtie en pierre, telle qu'elle a été démolie il y a peu d'années, en 1371, était celle de la cité; elle servait pour ainsi dire de vestibule à l'hôtel de ville, car il fallait la traverser pour arriver à l'escalier en spirale par lequel on montait dans la grande salle de l'hôtel de ville, qui avait la même longneur que l'église.

<sup>(2)</sup> Jean Avril , sieur de Lagrée , était premier président de la chambre des comptes de Bretagne.

Avril. Il arriva sur la vêprée, lundi dixième octobre 1594; il était auvergnat de nation.

Celui-ci (Saint-Quèrec) croyant la résolution prise de se rendre, prit congé des habitants, disant quant à eux ils pouvaient demeurer dans le parti nouveau, mais non pas lui, parce qu'on le voudrait obliger de prêcher le contraire de ce qu'il avait auparavant fait, lequel ne ferait jamais, plutôt mourir de mille morts, et suppliait les habitants de lui faire avoir un passeport de monsieur le maréchal. Une demi-heure après, voici un homme envoyé par le maréchal, qui dit audit Saint-Quèrec qu'il eût dans le moment à venir parler au maréchal, à Locmaria, où il était logé au prieuré. Ledit Saint-Quèrec s'y en alla sur-le-champ, où le maréchal lui ayant fait quelques réprimandes d'avoir prêché contre le roi et avoir opiniatré le peuple dans la rébellion, l'autre lui ayant répondu qu'il avait trouvé les habitants dans le même parti quand il était venu, il ne pouvait faire moins que de les y conserver. Le maréchal le retint avec lui, sans vouloir permettre qu'il eût rentré davantage en ville.

Il y eut cessation d'armes tant au camp que dedans la ville; néanmoins ledit maréchal avertit les habitants de faire bonne garde sur les murailles, entre autres vers le cauton des Anglais, sur lequel, disait-il, je n'ai pas tant de commandement que sur les Français, et que s'ils pouvaient entrer par surprise il serait impossible d'empêcher qu'ils ne pillassent la ville, quand bien même il y aurait dix capitulations; que c'étaient des gens fort cupides. Comme de fait, ils avaient fait l'offre au maréchal de forcer la ville à coup de main moyennant le pillage, et qu'il leur avait répondu: Que le roi n'avait que faire de villes désertes, et que son intention était de conserver ses sujets et non de les détruire, tellement qu'ils s'étaient retirés un peu mal satisfaits de cette réponse, et partant ne fallait pas trop s'y fier.

Les articles dressés par les mains du sénéchal Le Baud, et portés au sieur maréchal, il n'y eut pas grande difficulté pour les faire passer et accepter selon leur forme et teneur, le tout toutefois sous le bon plaisir du roi.

Le sieur de Talhoèt, suivant sa promesse, était arrivé le lundi au soir au camp du maréchal, avec la trève signée et garantie; mais le maréchal le fit arrêter qu'il ne vînt dedans la ville, et n'y voulût porter état pour le regard de Quimper, disant qu'elle lui était déjà acquise avant son arrivée.

J'ai dit qu'à la reddition du château de Morlaix les principaux capitaines de l'union avaient été retenus prisonniers de guerre, savoir : le comte de la Maignane, les sieurs de Rosampoul et de Rostin, et quelques autres. Les trois avaient été laissés sur leur foi, à condition de se présenter à la première sommation; ils étaient pour lors tous

trois en cette ville, depuis que le duc de Mercœur en était parti, ne se mêlaient toutefois de rien. Le maréchal crut qu'ils aidaient les habitants de leurs conseils; il envoie un trompette les sommer de se rendre en leurs prisons, qui était de venir trouver le maréchal au camp, ce qu'ils firent tout aussitôt. Ils furent descendus par-dessus les murailles, auprès de la tour de Névet (1), au-dessus du Toul-a-Laër, au quartier des Anglais; qui les vinrent recevoir sur le bord de la douve.

Depuis le lundi, à la vêprée, comme nous l'avons dit ci-dessus, il y eut, à raison de la cessation d'armes, un grand silence tant dehors que dedans, jusques au lendemain matin et jusques à dix heures, que nous étions à l'évêché quinze ou vingt de la ville de l'un et de l'autre parti, qui parlions des affaires qui se présentaient. Nous ouimes un coup d'arquebuse assez près de nous, vers la porte de la rue Neuve, qui nous semblait avoir été tiré du corps - de - garde sur ladite porte. Etonnés que nous fûmes, attendu la trève qui était du jour précédent, nous envoyames savoir d'où provenait le coup et pourquoi on l'avait tiré. Le messager, montant sur la muraille par les degrés, nous rapporta que maître Ollivier Endroit venait d'être tué d'un coup sur ladite maraille au-dessus de la porte, et voici comme. Ledit Endroit, procureur postulant au siége présidial,

<sup>(1)</sup> Cette tour existe encore à l'ouest de l'ancienne porte des Regaires.

comme j'ai dit ci-dessus qu'il avait été l'ambassadeur des habitants vers le maréchal, le plus insolent, 'arrogant, superbe et vilain qu'il y eût au pays, voyant que le tout réussissait selon son désir, provoquait et injuriait un chacun qu'il rencontrait du parti de l'union, et non content allait les trouver de gaieté de cœur pour les attaquer. Et de fait, sachant qu'il y en avait plusieurs au corpsde-garde sur la porte de la rue Neuve, il y alla et commença à les menacer d'en faire pendre plus de vingt; qu'il était si heureux d'être venu à bout de son entreprise, qu'il avait gagné cette obligation sur la ville en dépit des fichus ligueurs (ainsi les appelait-il par le gros mot), mais que, par la mort, par la chair, par la tête, il les ferait se repentir avant que fût trois jours. Ainsi blasphémant et reniant, dansait sur la muraille comme un fou, sans que personne lui daignat répondre un seul mot, encore qu'ils sussent bien que les menaces s'adressaient à eux qui ne craignaient en rien. Voici donc, comme il continuait ces joyeuses folies, il avance un peu la tête sur le parapet en disant : Bonjour, frères, en parlant à ceux du dehors. Il y avait un arquebusier posté en une lucarne de l'hôpital de Sainte-Catherine, situé auprès de ladite porte, qui le tire et lui donne droit en la tête, et lui ouvre tout le crâne et le renverse mort sans qu'il remuât ni pieds ni jambes. Jamais homme n'alla au diable plus joyeusement. Voilà la

fin du traître Endroit. Cela nous étant rapporté, ses compagnons le fregrettèrent, entre autres Allanou et Kerguelen. Nous autres nous admirions les jugements de Dieu qui punit les méchants par les leurs mêmes et par ceux en qui ils mettent leur confiance au préjudice de l'honneur de Dieu, et lorsqu'ils pensent être au-dessus des vents, ils se trouvent très-éloignés de leur but; car cet homme, faisant gloire et trophée de sa trahison par une imprudence écervelée, fut réellement et de fait écervelé, car du coup la cervelle lui sauta hors de la tête contre la muraille, et son dernier in manus fut ses exécrations et blasphèmes en menaçant les gens de bien.

Pendant le siége aucun de la ville ne fut tué, que celui-ci qui avait tramé la perte des catholiques, mais lui seul fut la victime, à l'exception d'une servante, laquelle, le lundi, portant la paillasse de son maître du corps-de-garde de la porte des Regaires à sa maison, par-dessus la muraille s'amusa un peu à regarder une pièce de canon qui était là. Les Anglais la tirèrent et tuèrent d'un coup d'arquebusade. Mais de l'ennemi il en mourut un grand nombre, car si peu que quelques-uns se découvraient tant soit peu, ils étaient emportés morts ou blessés. Et il en fut mort davantage, n'eût été que les conspirateurs se trouvant empêchaient que l'on eût tiré, et s'avançant disaient: Laissez-nous faire, et cependant il n'y avait que de la poudre

en leurs arquebuses, comme eux-mêmes s'en vantaient puis après, ce qui sauva la vie à un grand nombre devant la ville.

La mort d'Ollivier Endroit ne fut guère pleurée que de sa veuve, ni regrettée que de ceux de son parti ou intelligence, non plus n'en avait donné sujet aussi bien que ses compagnons, ayant été cause de la ruine de la ville et des champs des environs, dix lieues à la ronde, tel qu'il est impossible de le rapporter par écrit, et si elle se pouvait exprimer personne ne le croirait ; et la vérité est que la guerre ne fût descendue si bas si les misérables habitants de Quimper, c'est-à-dire les conspirateurs, ne l'y eussent entraînée. Je sais bien que rien ne se fait sans la permission de Dieu, et que n'étant pas en ce quartier plus gens de bien qu'ailleurs qui avaient rudement senti les verges et châtiment de Dieu, il semble qu'il s'est voulu servir des méchants pour châtier ceux qu'il lui platt. Le duc de Mercœur leur avait bien prédit, le jour qu'il partit de cette ville, qu'ils ne feraient venir l'ennemi qu'à leur ruine. Mais après le fait, sage breton. Le mardi donc les portes furent ouvertes au maréchal d'Aumont, auquel la ville se rendit, le douzième octobre 1594, les articles de la capitulation préalablement signés, dont voici la teneur.

Articles de la capitulation d'entre le sieur maréchal d'Aumont et les habitants de Quimper-Corentin, des réponses par le roi sur icelle.

Articles accordés à messieurs les nobles, bourgeois et habitants de Quimper par monsieur le maréchal d'Aumont, gouverneur pour le roi en Dauphiné, et lieutenant-général pour le roi en ses armées et pays de Bretagne, étant au camp devant ladite ville, au moyen du serment de fidélité par les habitants fait au roi aux mains dudit seigneur, l'onzième jour du mois d'octobre 1594.

### ARTICLE PREMIER.

Que dans tout l'évêché de Cornouaille il ne se fera aucun exercice de religion que de la catholique, apostolique et romaine, et seront tous autres défendus; que toutes personnes ecclésiastiques seront maintenues en leurs priviléges et bénéfices, et en tant qu'ils en aient été déssaisis, remis et réintégrés suivant l'édit général fait par sa majesté.

« Le roi, craignant altérer l'état présent de ses affaires, ne peut accorder le présent article au préjudice de l'édit de 1578, lequel il veut être suivi et observé constamment aux déclarations sur ce faites par sa majesté, attendu que le tout a été

en son parlement vérifié, et que sous le bénéfice dudit édit ses sujets ont auparavant lesdits troubles longuement demeuré en paix et tranquillité. »

#### ARTICLE II.

Comme aussi tous officiers, tant de judicature, de guerre, de finance et autres, seront de la religion catholique, sans qu'aucun d'autre religion puisse à l'avenir y être pourvu.

## ARTICLE III.

Et pareillement que tous lesdits officiers qui ont été pourvus par le roi soient maintenus et confirmés en leurs charges et dignités, sans payer finances et sans être contraints de prendre titres de confirmation.

« Le roi ne peut, sans préjudicier à son autorité, dispenser les officiers de ladite confirmation, ne pouvant autrement être honorés de cette qualité, étant la suite, marque et reconnaissance de son autorité, voulant que lesdits officiers soient tenus de prendre lettres pour ce nécessaires, ainsi qu'il est accoutumé. »

#### ARTICLE IV.

Que toute provision d'officiers de judicature, notaires, sergents et autres, par mort et assigna-

tion, faite par M. de Mercœur, demeurent et sortent leurs effets, prenant nouvelles provisions de sa majesté, sans payer finances, et pour le regard de ceux qui ont été pourvus en la place de personnes vivantes, ne pourront être recherchés pour l'exercice desditaétats.

« Le roi a agréable de gratifier d'états et d'offices vaquants par mort ou résiliation les personnes qui étaient en ladite ville, ceux auxquels le duc de Mercœur les a donnés et qui ont été pourvus en iceux; que la fonction et exercice se fasse en ladite ville, à la charge de rapporter les prétendants dudit duc de Mercœur l'acte de réception pour leurs dits offices, pour leur en être délivré d'autres par sa majesté, sans pour cela payer finances, demeurant dès-à-présent tout autre au préjudice de l'autorité de sa majesté cassé et révoqué. »

#### ARTICLE V.

Que tous les jugements, sentences, commissions, exécution d'icelles, contrats et autres actes de justice donnés et faits entre personnes d'un même parti et autres qui auraient protesté par-devant lesdits officiers et autres desdites juridictions, exercé en ladite ville durant les présents troubles, sortiront leurs effets, sauf aux parties à se pourvoir contre lesdites sentences et jugements par les voies de droit et d'appel comme de coutume.

#### ARTICLE VI.

Que le baillage de Châteaulin et autres unis à la juridiction de Quimper demeureront et s'exerceront par lesdits officiers de la justice en l'auditoire dudit Quimper, comme se font à présent.

« L'exercice de la juridiction se fera ainsi qu'auparavant les présents troubles. »

#### ARTICLE VII.

Que ladite ville sera remise en tant qu'il y aurait eu altération en toutes les immunités, priviléges, franchises et libertés, et que la mémoire de tout ce qui s'est passé depuis le commencement des présents troubles jusques à présent demeurera et demeure jusques à présent éteinte et assoupie, tant en la prise des armes, forcement de châteaux, forteresses, maisons et démolition d'iceux, prise de deniers de recettes générales et particulières, et des décimes, que de toute autre levée de deniers faite en ladit e icelle imposition sur les marchandises et denrées, ventes des biens meubles, coupes de bois taillis et haute futaie, butins, rançons, actes d'hostilité, et toutes autres choses avenues à l'occasion des présents troubles, sans qu'il puisse à l'avenir être fait aucune poursuite ou recherche, vérissant avoir été faite d'autorité particulière,

comme volerie, assassinats, ravagement et brilement de maisons.

« Pour ce qui a été fait pendant les présent troubles. »

### ARTICLE VIII.

Que les receveurs fermiers des deniers royaux, domaines, saisies, pancartes et autres, demeure ront quittes des paiements faits sans fraude au parti de l'union apparaissant aveu du seigneur de Mercœur et quittance desdits paiements, et ne seront en façon quelconque recherchés ni inquiétés pour aucun acte fait en exécution des commissions du dit seigneur de Mercœur et des commissaires du siège présidial de ladite ville pour parvenir au paiement desdites terres saisies et autres recettes.

« Accordé en conséquence du président, à la charge de rendre compte et où il appartiendra. »

### ARTICLE IX.

Que les receveurs fermiers de tous deniers, de quelque nature qu'ils soient, seront arrêtés en ladite ville jusques à avoir baillé état de leurs recettes et dépenses.

« Accordé. »

#### ARTICLE X.

Que les gens de guerre étant en ladite ville en garnison, tant de cheval que de pied, sortiront avec leurs armes et équipages, bagages et chevaux, la mèche allumée, leurs tambours et enseignes, lesquels néanmoins ils pourront arborer et battre le tambour à demi-lieue de ladite ville, et seront conduits là où bon leur semblera, avec toutes sûretés et passeports, et pourront les malades et blessés demeurer en ladite ville jusques à parfaite santé.

« Le roi a agréable ce qui a été sur ce fait par monsieur le maréchal d'Aumont. »

## ARTICLE XI.

Que monsieur le maréchal fera lever son camp de devant la ville sans aucun frais, et ne permettra pas que aucun gens de guerre y entrent, ni qu'il soit fait aucun tort sur le plat pays en faisant la retraite, ni qu'on eût à vexer ni fouler le général ni le particulier, et ne laissera aucune garnison dans la ville ni dans les faubourgs.

« Accordé. »

ATICLE XII.

Que toutes barques, marchandises et prises fai-

tes pendant ledit siége, des vaisseaux appartenant aux dits habitants de ladite ville, et autres biens qui se trouveront en essence, seront rendus aux propriétaires.

# « Accordé. »

#### ARTICLE XIII.

Que les gentilshommes, officiers et autres résugiés en ladite ville, et habitants d'icelle, tant de cet évêché que d'autres, de quelque qualité et condition qu'ils soient, faisant le serment de sidélité, jouiront entièrement de leurs biens meubles, héritages et revenus d'iceux depuis le jour dudit serment, et ceux qui ont devant ce jour prêté ledit serment jouiront entièrement de leurs biens depuis le serment par eux prêté.

# « Accordé, »

#### ARTICLE XIV.

Et pour le regard des autres se retireront dès lundi, à dix heures du matin, aux villes du parti de la Ligue, et pourront emporter leurs armes, meubles, équipages et bagages dans un mois, sans retourner toutefois en ladite ville; et pour cet effet leur seront délivrés passeports, et pourront les dits habitants absents de ladite ville retourner en icelle en deux mois, et en ce faisant jouiront

du bénéfice de la présente capitulation, faisant le serment de fidélité comme dessus, par-devant les juges, suivant l'édit du roi.

## « Accordé. »

## ARTICLE XV.

Que le sieur de Saint-Quèrec, commandant en la ville, se retirera en sa maison (1) en ce jour, et pourra emporter ses biens meubles, papiers, lettres et garants, tout son équipage, bagage, mener ses chevaux, trainer avec telle charrette et pour tel temps qu'il demandera; et pour ce faire lui est baillé le temps de deux mois.

## « Accordé. »

## ARTICLE XVI.

Et au regard des garnisons du Pont, Botigneau (2) et autres maisons fortifiées durant les présents troubles, pour les démolitions d'icelles y sera pourvu par monseigneur le maréchal à la moindre foule et oppression du peuple que faire se pourra.

« Le roi remet à monsieur le maréchal à y pourvoir. »

(1) Au château du Hilguy, en Plogastel-St-Germain.

<sup>(2)</sup> Le château de Botigneau était situé en Clohars - Fouesnant. Il n'en reste qu'un pavillon et une tourelle.

#### ARTICLE XVII.

Le trafic sera et est des-à-présent libre par mer et par terre, tant dedans que dehors le royaume, suivant les ordonnances.

« Accordé pour les marchandises et durant le traité. »

#### ARTICLE XVIII.

Pour autoriser et faire avoir pour agréable à sa majesté les articles ci-dessus, M. le maréchal a promis et promet assister lesdits habitants, inclinant à l'humble requête qu'ils lui en ont faite, reconnaissant ce qui s'est passé, lesdits bourgeois et habitants y avoir été poussés par zèle et affection pour leur religion catholique, apostolique et romaine.

Fait et accordé ledit vingtième jour d'octobre 1594. Ainsi signé d'Aumont, et plus bas, par monseigneur duc Prié, et à côté, Rolland Le Denic, procureur syndic, et Denis Le Stang, greffier.

Les présents articles ont été vus et répondus par le roi, étant à Saint-Germain-en-Laye, le huitième jour de novembre 1594. Signé: Henry, et plus bas, Pottier.

Cette capitulation fut aisément accordée par le maréchal d'Aumont, ne se souciant pas beaucoup de garder aux habitants sa parole; laquelle capitulation tulation il demandait pour parvenir à ses fins et s'emparer de la ville avant qu'on y sût la venue du sieur de Talhoët, porteur de la trève, qui était il y avait deux jours retenu au camp, sachant bien aussi que le tout était sous le bon plaisir du roi, et que ce qu'il eût accordé pouvait être corrigé par sa majesté, comme il le fut aussi; joint qu'ayant déjà bloqué le fort de Camaret, qu'on appelle aussi de Crozon ou Roscanvel, tenu par les Espagnols, il lui était très-difficile de l'emporter par un siége, Quimper étant du parti contraire, tant à cause des vivres, rafraichissements des malades et blessés, que de peur que les ennemis se fussent assemblés pour lever le siège. C'est pourquoi le maréchal, vieux capitaine, ne voulait laisser une telle retraite derrière lui. Toutefois, sans la division qui était entre les habitants, on lui eût donné des affaires, et qu'ils étaient assez résolus d'endurer une batterie et même une brèche que l'ennemi se proposait de faire entre la porte Médard et les Cordeliers. Mais ayant l'ennemi dehors et dedans, et n'ayant pas grande espérance de secours de la part du sieur de Mercœur, ils craignaient être surpris par l'intelligence de leurs concitoyens, qui sans doute eussent hasardé le paquet plutôt qu'une si belle occasion se fût passée sans effectuer une si longue entreprise; aussi bien y avait-il du hasard pour eux d'être recherchés, si le maréchal se fût retiré, et peut-être d'être punis comme gens de leur métier.

Le seigneur de Mercœur, averti que le sieur de Talhoët, son député, avait été frauduleusement retenu par le sieur maréchal et empêché d'entrer dans la ville, en faveur de laquelle il avait principalement accordé la trève, lui en écrivit, lui en faisant reproche, et disant entre autres choses qu'il était marri qu'il n'avait affaire à un prince qui fût homme de parole, mais qu'il n'avait affaire qu'à un courtisan qui n'avait ni foi ni parole, et qu'il faisait le contraire de ce qu'il promettait; ce qui se trouva très-véritable, comme nous expérimentames le même jour, car il était dit que le sieur maréchal ferait retirer ses troupes des environs de Quimper, et qu'il ne les y laisserait entrer de peur de fouler le peuple ou de quelque insolence du soldat; et néanmoins, le même jour, et ensemble avec lui, entrèrent tous ceux qui voulurent, tant Français, qu'Anglais, indifféremment, qu'il ne tenait qu'à eux que la ville ne fût pillée, étant les plus forts, et n'était au pouvoir dudit maréchal de les empêcher, ce que les habitants craignaient beaucoup, d'autant que la capitulation, combien qu'arrêtée verbalement, n'était encore publiée que de bouche en bouche, et tant avaient de hâte les habitants conspirateurs d'effectuer leur entreprise, qu'ils eussent volontiers ouvert les portes au maréchal sans aucune capitulation, combien qu'attesté contrevenant encore à sa promesse. Sitôt qu'il fut dedans

la ville, il fit faire une levée de deniers de onze mille écus, qu'il fallut payer dans huit jours, sans autre délai, et n'y eut aucun, de quelque qualité qu'il fût, exempt, étant contraints par emprisonnement de leurs personnes, même les ecclésiastiques, entre lesquels fut le trésorier de Cornouaille, nommé messire Alain Collet, mené prisonnier faute de paver la taxe, dont le sieur évêque, messire Charles du Liscoët, se scandalisant, va trouver ledit maréchal, en lui disant en ces termes: Comment, monsieur, sommes-nous en une Rochelle où la persécution soit ouverte contre les gens d'église? Vous nous assurez que le roi est catholique, et on le prêche ainsi au peuple, qui ne le peut que difficilement croire; et quelle opinion en aura-t-il quand il verra ses lieutenants trainer les prêtres en prison comme s'ils étaient coupables de quelques grands crimes? qui est celui qui estimera se pouvoir garantir, puisque les chanoines et les dignités de la cathédrale, en la personne de leur évêque, n'en sont exempts? Le maréchal fit l'ignorant, et dit, mé Dieu, qu'il n'entendait pas cela, et envoie sur-le-champ le mettre en liberté. Néanmoins paya-t-il après. Il fit encore une autre levée de cinq à six mille écus, et il n'y eut paroisse aux champs qui ne sût chargée excessivement, les unes à huit cents écus, les autres à cinq cents, selon qu'il jugeait qu'elles pouvaient supporter, et à toute rigueur. Cette levée de deniers appauvrit beaucoup le pays, déjà assez ruiné par la guerre. Bref, le maréchal fit tel ménage en ce quartier qu'on le nomma le Guéret de la Cornouaille; aussi appelait-il lui-même le pays son Pérou, où il avait trouvé des mines d'or et d'argent.

Les conspirateurs, qui pensaient que pour leurs bons et agréables services, non-seulement qu'ils eussent été quittes de cette contribution, mais encore se promettaient-ils de grandes récompenses, n'en eurent meilleur marché que les autres, car les plus méchants se trouvèrent bien avant dans la taille. Berthault, l'un des principaux traitres, y fut pour cent écus à la première levée et soixante à la seconde: et s'étant adressé un certain jour au maréchal. lui représenta le devoir qu'il avait fait à la reddition de la ville au service du roi, avec beaucoup de peine et hasard de sa personne, et au lieu qu'il était fondé de prétendre récompenses de ses bons services, qu'il était néanmoins excessivement cotisé en cette levée de deniers sur le rôle de la ville, lui que sa qualité devait exempter de toute contribution, et que le grand devoir qu'il avait sait à la reddition de la ville l'en devait faire déclarer quitte pour n'en dégoûter ceux qui désireraient faire de pareils exploits de service pour le public. Berthault disant tout ce discours d'une façon pitoyable, pour émouvoir le maréchal à compassion, fit rire l'assemblée, car on le connaissait assez pour homme riche, et même était en réputa-

tion d'être usurier; si bien que le maréchal lui répondit en ces termes : Mé Dieu! voyez-vous cet usurier faire le truand ? Qui lui ôte ses écus, lui ôte la vie. Puis adressant la parole audit Berthault : Mé Dieu! dit-il, tu paieras; et comme en colère, dit à ses gardes qui étaient autour de lui : Enfants, allez-vous-en à discrétion chez lui jusques à ce qu'il ait payé la somme. Sitôt dit, sitôt fait; car dix ou douze des gardes s'en allèrent chez Berthault, et y firent beau ménage l'espace de deux ou trois heures; ce que voyant, ledit Berthault leur trouva immédiatement de l'argent. Quant au sieur de Mascosquer, aussi conseiller, il paya cinquante écus par les mêmes rigueurs; si bien que voyant le peu de soi du maréchal, détestaient le traître et la trahison, et disaient tout haut que s'ils eussent su qu'ils eussent été traités de même, qu'ils eussent plutôt été mis en broche que le maréchal y eût entré. Et pour le regard de maître Guillaume Le Baud, sieur de Créac'hmarc'h, sénéchal établi par le sieur de Mercœur, sans aucune finance, et qui par son autorité fortifiait toute la trahison; qui s'était révolté premièrement contre sa conscience et retiré d'un parti approuvé d'autorité apostolique et de toute l'église gallicane à un qui était tout contraire, suivi par toute sorte de religions, luthériens, calvinistes, athéistes dibertins et toute sorte de races de gens qui croyaient en Dieu par bénéfice d'inventaire, desquels était composé l'armée du maréchal; secondement, contre son bienfaiteur, qui lui avait donné gratis l'état de sénéchal au présidial de Quimper, le plus beau et le plus honorable et lucratif de la Basse-Bretagne: qui avait de plus payé sa rançon quand il fut pris, venant de Nantes, par les gens du sieur du Goust, gouverneur de Blain, où il fut rendu l'an 1501 et mis à deux mille écus de rançon, qui ne lui coûta jamais un liard, ainsi ledit duc la paya entièrement; ce néanmoins, l'ambition, ou plutôt la perfidie, l'emporta et lui fit oublier la mémoire de tant d'honneurs et bienfaits de ce grand prince à l'endroit de cet ingrat, le tout en intention de se maintenir en l'état de sénéchal, comme Lézonnet lui avait promis. Mais les dédains des hommes contre Dieu produisent bien souvent des effets bien contraires à l'attente des hommes. Ainsi arriva audit Le Baud, car les moyens qu'il choisit pour se conserver en son état en firent sa perte; car, par l'entrée du maréchal à Quimper, il se trouva privé de tous états et charges publiques, et tout le reste de sa vie ne fut qu'avocat consultant, car il eut honte de paraître dans le barreau après y avoir présidé entre dix à douze juges; et Lézonnet même, qui l'avait, par ses belles promesses, embarqué en cette conspiration, se moquait de lui en toutes les rencontres.

Voilà la digne récompense de tels gens; mais ce ne fut pas le tout, car le même Guillaume Le Baud pensa courir fortune de la vie et l'honneur en cette manière. Tôt après l'entrée du maréchal, il courut quelques bruits sourds, vrais ou faux, mais bien dangereux pour la saison, que ledit Le Baud avait intelligence au parti du duc de Mercœur pour faire reprendre la ville, et bien qu'il est croyable que ce fût une charité qu'on lui prêtait, néanmoins ses envieux et ennemis, du nombre desquels on soupçonnait maître Jacques Laurent, duquel il avait possédé l'état de sénéchal pendant la guerre, poussèrent si bien à la roue et donnèrent tant de vraisemblance auxdites conjectures, que ledit Le Baud fut mandé par le maréchal et diligemment interrogé; nonobstant toute excuse et paroles justificatives, se vit sur le point d'être mis prisonnier, n'eût été un des favoris dudit maréchal, qui était logé chez ledit Le Baud, qui était le président Lagré, duquel avons parlé ci-dessus, il eût été en grand danger de sa personne, et l'on croit qu'il lui en coûta de l'argent pour en être quitte, le tout par la faveur de ce sien hôte, jusques même à cautionner vie pour vie que ce qu'on lui imputait était faux. Par ce moyen il fut laissé en sa maison, non sans être bien éclairé.

Pour ce qui est d'Allanou, nous avons dit ci-devant que sans qu'il fut prévenu de la mort, à la suite d'un procès de crime à la chambre de l'édit à Paris, qu'il avait contre une simple bourgeoise de Quimper, nommée Anne Nouzille, il courait dan-

ger d'être pendu par l'issue du procès, et sans qu'il eut bon nez, il l'eût été dès Rennes, où ledit procès était pendant et prêt à juger. Quand il ent avis de quelqu'un des juges que la cour avait délibéré de lui faire et parfaire son procès, et qu'il y avait commandement à un huissier de l'appréhender et constituer prisonnier, il s'évada, et se faisant huguenot, il envoya son procès à la chambre de l'édit. Quant aux autres de la même menée à Quimper, ils moururent presque tous la même année, et n'eurent guère le temps de se réjouir de leurs trahisons. Le sieur maréchal montra en cela que le proverbe est véritable, qui est d'aimer la trahison et non les traîtres; car la vérité est qu'il favorisa autant et plus ceux qui n'étaient pas de l'entreprise. Et, pour mon intérêt particulier, j'ai eu toute occasion de me contenter de sa bonne justice, car ainsi soit que contre la volonté des cesseurs de la ville, de cette levée de deniers j'eusse été mis aussi du nombre par quelques envieux et taxé à cinquante écus, qui n'étais pas habitant, mais pour l'exercice de mon état de conseiller, duquel je demeurais privé par l'entrée dudit sieur maréchal. Lui ayant remontré mes raisons, en présence de messieurs de la ville et de ses capitaines, néanmoins que le sieur de Lézonnet m'accusat d'avoir fait mon possible pour empêcher la reddition de la ville au service du roi, il me déclara quitte de ladite contribution, et or-

donna que ceux qui m'y avaient mis paieraient la somme; ce qui facha merveilleusement lesdits Berthault, Mascosquer et quelques autres piliers de la trabison, qui tous furent contraints de payer leurs taxes moyennant leurs bons services, qu'ils faisaient sonner bien haut. On voulut aussi, par quelque secrète instigation des ennemis cachés, faire loger des soldats et cavaliers en mon logis; il leur fut fait commandement d'en sortir. Bref, pour mon particulier, je n'ai recu aucune incommodité dudit sieur maréchal ni de ses gens, que je n'eusse reçu d'un chef ami. Les arcs-boutants du parti du roi n'eurent pas meilleur marché que les autres, et n'y en eut pas un qui en fût plus avancé ni reconnu que maître Yves Allanou, que nous avons ci-dessus dit à bon droit le capitaine de la menée et de la ligue, lequel eut deux cents écus et de plus fut fait, par le sieur maréchal, procureur des bourgeois (1). Lors il faisait beau pêcher en eau trouble; aussi v fit-il bien ses orges comme il wonlut.

Cependant on hâtait cette levée de onze mille écus avec toute rigueur, et même par emprisonnement des plus qualifiés, sans épargner les gens d'église les plus relevés, car le trésorier de l'église cathédale, nommé Alain Collet, pour ne payer

<sup>(4)</sup> Le procureur des bourgeois , que l'on appela plus tard syndic , était le maire de la ville , élu pour deux ans.

pas promptement sa cotisation, fut emprisonné, dont son évêque, Charles du Liscoët, averti, en fut ému, et à l'instant alla trouver ledit maréchal, comme nous avons dit ci-auparavant.

Il était aussi porté, par la capitulation, que la ville serait maintenue en son entier et sans en faire rien transporter, et, néanmoins, le maréchal en amena deux beaux canons de fonte verte, portant trente-cinq livres de balles, et bien longs, que l'on avait gagnés sur un grand vaisseau espagnol qui avait échoué à Penmarc'h trois ans auparavant, avec toutes ses balles et grand nombre de munitions, qu'il fit traîner vers la haute Bretagne, en intention de les faire rendre en son château d'Aumont, en Poitou, qui fut une grande perte à la ville et au pays, car il n'y en avait pas de tels en tout le pays bas, que les doubles canons de Brest.

Le bruit courut incontinent partout que le maréchal n'avait rien tenu de ce qu'il avait promis, ce qui fit aux autres villes, comme Hennebond, Vannes, Dinan et autres places qui tenaient encore le parti du duc de Mercœur, assez disposées de changer de parti, de se rendre, de plutôt expérimenter tous autres événements que se rendre au maréchal, qui avait délibéré de les attaquer les unes après les autres. Mais Dieu y pourvut, car étant allé, l'an 1595, sur le printemps, assiéger le château de Comper, près de Montfort, pour gratifier la dame de Laval, qu'il aimait et hantait fa-

milièrement, il y fut blessé à mort, et décéda quelques jours après, en la ville de Rennes.

Mais retournons encore à Quimper. Quelques temps après qu'il fut entré dans la ville, il fait aux habitants faire le serment de fidélité, et de ce serment personne ne fut exempt, car il y avait condamnation aux refusants d'être retenus prisonniers de guerre; ce qui troubla beaucoup de consciences scrupuleuses, qui trouvaient un grand forfait de jurer obéissance à un prince et roi hérétique, car lors le roi était encore hérétique calviniste. Toutefois, environ un an après, il abjura son hérésie et eut absolution de Rome, du pape Clément. Il vécut le reste de son âge fort catholiquement et en très-bon prince.

Un vénérable vieillard, chanoine de Saint-Correntin et archidiacre de Poher en ladite église, nommé messire Guillaume de Buys, gascon de nation, celui que nous avons dit auparavant qui déclara au nom du clergé de ladite église qu'il ne se fallait rendre jusques à la venue du sieur de Talhoët, étant contraint de signer, pour éviter les menaces de. faire le serment, il fut à l'instant saisi d'un tel crèvescœur qu'étant à l'heure même pris d'une fièvre, en mourut de déplaisir.

# CHAPITRE XXXI.

Biége du fert de Creson par le maréchal d'Aument-

Ayant pris le serment de tous et mis l'ordre qu'il voulut en la ville, y laissant une forte garnison, contre sa promesse, il s'achemina (le maréchal) au siége du fort de Roscanvel, autrement Camaret, qu'il avait fait bloquer avant de venir à Quimper, situé sur le bras de mer qui mène à Brest et à Landerneau, Le Faou, Daoulas et Châteaulin. A son arrivée, il le fit ceindre de bannes tranchées par-devers la terre, en forme de croissant, qui donnait d'une corne au-dessus de l'autre au-dessous dudit fort dedans la mer, ledit fort demeurant enfermé au milieu, situé sur le coupeau d'une haute pointe qui s'avançait plus d'une moitié de-

dans la mer, de difficile accès de tous côtés, même sans les fortifications de mains qu'avaient faites les Espagnols en le peu de temps qu'ils s'y étaient logés, qui était de cinq à six mois, pendant lesquels ils n'avaient pas perdu une heure de temps, car il y avait de grandes et fortes levées de terre et bastions bien flanqués. Par la mer, ils étaient assiégés de plusieurs grands vaisseaux de guerre français, anglais, flamands, pour empêcher qu'aucun rafraichissement ne leur vint, lesquels tiraient incessamment pour les incommoder, car ils ne pouvaient autrement leur nuire, la place étant imprenable par mer, à cause des inaccessibles rochers. Par-devers la terre, le canon fut pointé en plusieurs batteries, car les Français avaient la leur et les Anglais aussi. Ces terrasses furent canonnées quelques jours. Ceux de dedans, au nombre de trois à quatre cents hommes, braves et aguerris, choisis de toute l'armée de Don Juan d'Acquilla, commandés par le vaillant capitaine Praxède, se défendaient brusquement, tant par fréquentes sorties jour et nuit qu'autrement.

Les assiégeants eurent de grandes incommodités depuis le commencement du siége jusques à la fin, car les pluies ne cessaient depuis six semaines qu'il dura, et n'y avait moyen d'être à couvert, étant ledit fort en un lieu qui ne produit ni haie ni buisson, et n'y avait aucune maison proche dudit fort qui leur pût servir d'abri. Il leur fallait être hors

de la portée du canon, ou loger dedans les tranchées, où ils avaient l'eau et la fange jusques aux genoux en hiver, car c'était au mois de novembre, saison pluvieuse et froide en Bretagne, qui fatigua tellement les soldats, principalement les gens de pied, qu'il en mourut une bonne partie des malaises que leur causèrent des maladies contagieuses qui les étouffaient en trois jours, comme il sera dit plus amplement ci-après.

Si l'armée de terre était assiégée de l'injure du temps, la flotte ne l'était pas moins, exposée qu'elle était à l'impétuosité d'un furieux vent d'ouest qui la battait à découvert et la jetait vers la terre sans qu'elle eût aucun abri plus près que Brest, distant de quatre à cinq lieues, ou deux ou trois lieues au plus, où il lui convint de se retirer pendant le mauvais temps, et par ce moyen ne servit guère à la prise du fort, sinon que d'empêcher le rafraichissement par la mer, si aucun se fût présenté.

L'artillerie ne cessa de tirer pendant plusieurs jours contre les monceaux de terre et plates-formes, sans beaucoup avancer, d'autant qu'elles étaient bien doubles; et puis ceux de dedans réparaient la nuit ce qui avait été endommagé le jour, et, comme vaillants hommes, sortaient souvent sur l'ennemi avec grands dommages d'icelui, donnant jusques aux tranchées, d'où les assiégeants étaient chassés et suivis jusques à ce que la cavalerie vint à leur secours. Et entre autres, un cer-

tain jour, huit jours avant la prise du fort, par une pluie qui avait duré depuis le matin, ils firent une brusque sortie de cent hommes, et donnant tête baissée, sans aucun empêchement, jusques auxdites tranchées, où ils savaient que plusieurs soldats travaillaient, en tuèrent un grand nombre, entre autre le sieur du Liscoët, de Tréguier, maréchal de camp, qui les avait auparavant bloqués. Il était à voir les soldats et pionniers travailler, se tenant sous une espèce de cahute couverte de branchages et de terre pour se garantir de la pluie. Entendant l'alarme de la sentinelle et de ceux qui étaient dans le quartier, qui criaient à l'ennemi, si bien qu'il fut aussitôt à la tranchée; le sieur du Liscoët, qui ne songeait à rien moins, sort de la cahute et saute sur le bord du fossé, n'ayant que son épée au côté, où il fut aussitôt enfoncé de coups de piques et tué sur la place (1). Il fut fort regretté des siens, comme à la vérité il le méritait, étant un des braves et vaillants cavaliers de l'armée. Il était marié à une fille de la maison de Vaux en Anjou, calviniste de son jeune âge; elle était belle par excellence (2). Le sieur du Liscoët en la recherchant

<sup>(1)</sup> Nous avons trouvé quelque part l'anecdote snivante: Au moment où M. du Liscoët fut tué, son cheval, sellé et bridé, se précipita dans la rade de Brest, la traversa à la nage de l'ouest à l'est, reprit terre dans la paroisse de Plougastel, et arriva au grand galop et tout fumant dans la cour du château du Kergoat, en Daoulas, où était pour lors madame du Liscoët. Ce cheval expira peu de moments après son arrivée.

<sup>(2)</sup> Elle se nommait Philippe de Maridor.

en fut passionnément épris. Ayant eu bonne réponse que sa maîtresse ne l'épouserait autrement que calviniste, lui qui était catholique, changea de religion et le lui promit par serment solennel, qu'il garda fidèlement jusques à sa mort, et aima mieux, le misérable, faire banqueroute à Dieu et à son salut qu'au beau nez d'une femme. Il était gentilhomme de la bonne et ancienne maison du Liscoët, de laquelle il portait le nom comme en étant seigneur. De cette maison est sorti le seigneur évêque de Cornouaille d'à-présent, Charles du Liscoët. Il avait fait de grands et signalés services à son parti, aussi était-il déjà parvenu, avait rang honorable, en pouvait espérer de plus grands, s'il eût vécu quelques années. Avant sa mort, il fit un acte qui obscurcit la candeur de sa belle réputatation; comme n'y ayant rien qui déroge plus à une générosité de cœur que la perfidie, cette idole d'avarice change les plus grands courages et efface la gloire des plus relevés. Voici comment le sieur du Liscoët fit cette brèche à son honneur.

L'an 1594, étant en Léon avec ses troupes, en pays qui était lors tout de son parti, qu'ils appelaient royaliste, il fut prié, et la plupart de sa compagnie, par le sieur de Mézarnou, riche seigneur du pays, de le venir voir en sa maison et d'y prendre un diner, ce qu'il accorda. Et y étant, y fut accueilli avec les plus belles démonstrations d'amitié et de bienveillance; il ne manqua rien qui pût

put servir au contentement, au plaisir et à la bonne chère de l'hôte; il fut servi tout en vaisselle d'argent, comme étant ladite maison des mieux ameublées de Bretagne, sans aucun excepter qui que ce soit de son calibre. Il y eut toutes sortes de réjouissances, et après le diner le sieur du Liscoët et les siens s'en allèrent fort contents et honorés, avec des remerciments et protestations d'amitié et de services, et beaucoup d'embrassades suivant la coutume. Mais il arriva au sieur de Mézarnou comme jadis au roi Ezéchias, qui, par ostentation, montra ses trésors aux ambassadeurs babyloniens, qui les ravirent peu après; ainsi en arriva-t-il, car le sieur du Liscoët, ayant tant vu de vaisselle d'argent doré, si richement ellabourée, et tant d'autres précieux meubles, retourna le lendemain, non comme ami, parent, mais comme ennemi, et ravage la riche maison de Mézarnou, pillant et emportant toute cette belle argenterie et autres meubles de prix, n'y laissant que ce qui était trop chaftd ou trop pesant (1). Ainsi paya-t-il son écot du jour

<sup>(1)</sup> Le sieur de Mézarnou était Hervé de Parcevaux. Il paraît que, dans cette expédition, on laissa à Mézarnou, comme trop pesant, le busset qui était recouvert de la riche vaisselle citée dans ces mémoires, car l'auteur de ces notes ayant été depuis peu visiter ce qui reste de ce beau manoir, qui était une des plus belles habitations non fortifiées de l'évêché de Léon, a acquis ce vieux meuble, antérieur de quelques années à l'époque de la Ligne.

Nous avons entre les mains la copie de la supplique adressée à la cour de Quintin, par Hervé de Parcevaux, sieur de Mézarnou, contre Philippe

précédent et remercia son hôte de tous les honneurs et bonne chère qu'il avait reçus dans sa maison. Le sieur de Mézarnou faisait sa perte de quarante mille écus, d'où l'on peut penser combien cette maison était aisée. Ce même Liscoët fit un autre trait à un riche habitant de Landerneau nommé Alain Henry. Il lui avait, au commencement de la guerre, environ l'an 1500, vendu une belle terre en sa commodité près de Lauderneau, douze ou quatorze mille écus. Quelques années après du Liscoët feignit d'aller à Brest saluer le gouverneur du château, qui s'appelait messire René de Rieux, sieur de Sourdéac; mais l'issue montra qu'il avait d'autres desseins, car il prit ledit Henry, son acquéreur, qui était là résugié pour la sûreté de sa personne, comme étant d'un même parti, et lui fit, par menace et intimidation de la vie, passer un racquit de ladite terre et le remboursement rapporté réel de ladite somme, sans toutesois rien débourser, et encore eut-il de l'argent dudit Henry; si bien que, par ce moyen, il recouvra sa terre et en jouit pendant sa vie, qui ne fut pas longue, et les siens après lui, jusques à la paix, que la veuve dudit Henry, déjà décédé, plaida fort et ferme contre la veuve dudit du Liscoët, au siége

de Maridor, tutrice de son fils Benjamin du Liscoët. Il estime le domniser fait par le sieur du Liscoët à Mézarnou à 70,000 écus et plus. Cette pice est très-curieuse, mais l'original faisant partie des archives du département du Finistère, l'archiviste qui a bien voulu nous en donner copie, se réserre de la publier lui-même.

de cette ville de Quimper, par renvoi de la cour, où elle fut condamnée à délaisser ladite terre à la demanderesse et restitution de levées et aux dépens. La dame du Liscoët étant de la religion calviniste, se pourvut à la chambre de l'édit, autrement mi-partie, où il fut dit qu'il avait été bien jugé au siége de Quimper, et elle condamnée aux dépens de la cause d'appel et à l'amende.

Voilà les deux méchants actes du sieur du Liscoët, qu'il fit l'année qu'il mourut à Crozon. Ce fut le même Liscoët qui fit brûler une rue, la plus belle qu'il y eût à Carhaix, l'an 1590, de rage qu'en cette grande tuerie de paysans il eut un bras coupé d'un coup de hache, dit-on, par le prêtre Lin-

loet, comme nous l'avons dit ci-devant.

Mais retournons au siège de Camaret, qui se poursuivait à toute outrance, car le maréchal, sachant que le sieur Don Juan, chef des Espagnols, se préparait, étant à Blavet, de donner secours aux assiégés, ne voulant perdre ni la place, ni si bon nombre de ses meilleurs gens de guerre, les tranchées étant finies, il renforce la batterie la plus furieuse que faire se peut, tant par mer que par terre, par un temps assez beau, et ayant fait brèche ce lui semble assez raisonnable, il publie l'assaut au lendemain matin, ne pouvant plus différer, parce que l'armée espagnole était déjà arrivée à Locrenan, passant par Briec, et pour faire plus grande diligence avaient laissé leurs canons

à Coray, cachés en une rivière, pour les reprendre au retour, comme ils firent.

Le canon joua toute la nuit, et le jour venu, toutes les compagnies se disposèrent à un assaut général, car ce jour-là il fallait vaincre ou mourir; et s'ils eussent pu soutenir le quatrième assaut, le maréchal et son armée étaient défaits, et le fort serait encore en main étrangère. Mais Dieu assista le pays; il permit que le vaillant capitaine Praxède, qui commandait au fort, fut au troisième assaut emporté d'un coup de canon, la pique en main sur la brèche, ce qui abaissa bien le courage des Espagnols.

Quatre assauts furent donnés ce jour-là, qui durèrent depuis le matin jusques à la nuit, où les Français et Anglais firent grand devoir d'attaquer et les autres de défendre, et n'y eut assaut qui ne durât plus de deux heures; mais enfin les assiégeants furent toujours repoussés.

Il y avait encore quelques compagnies, que le sieur maréchal gardait pour la bonne bouche contre leur gré, car il n'était pas fils de bonne mère qui ne sautillât de marcher des premiers, et qui ne réputât à un grand affront d'être retardé; entre ces derniers était le capitaine Romégou, gascon de nation, avec son régiment, qui étaient gens de main et qui avaient toujours bien fait dans les occurrences. Ledit Romégou estimait que ledit maréchal lui faisait un extrême déshonneur de le réser-

ver; or, ayant eu congé de combattre, il déclare à ses soldats qu'il entrerait mort ou vif dedans. que l'on eût à le suivre, et que si d'aventure il était tué avant que d'y arriver, qu'ils eussent à jeter son corps dedans, ne leur demandant pour les derniers devoirs d'obéissance autre chose ni plus honorable sépulture. Cela dit, il s'achemine avec ses Gascons, et avec une telle résolution que, malgré la grande résistance, il monte jusques au haut de la brèche et se précipite dedans à corps perdu; mais n'étant suivi de nombre des siens, il fut tué à l'instant. Les autres cependant se jettent à la foule dedans, et se battent furieusement de chaque part. L'armée voyant les Français entrés, se débande de toutes parts et se jette furieusement sur la brèche, où les Espagnols, ne pouvant soutenir dehors et dedans, furent emportés sur le commencement de la nuit, le dix-septième novembre 1594.

Je laisse à penser à un chacun combien furieux furent les assauts de l'une et de l'autre part, car le maréchal savait l'ennemi si près pour soutenir les siens qu'en trois ou quatre heures il pouvait se trouver engagé entre la rivière, la mer et l'ennemi; et que s'il eût manqué à l'emporter, il y allait de sa réputation, de la perte de son armée et de son équipage de guerre. Et croyait-on qu'il n'avait moyen de se sauver que dans des bateaux pour passer en Léon. D'ailleurs c'eût été pour lui une grande honte, après six semaines de siége, avec une si

puissante armée, se retirer devant une levée de terre tenue par si peu de gens. Il lui fallait donc nécessairement pour son honneur l'emporter ce jour-là. Les Espagnols aussi, qui voyaient leur secours presque à leur portée, car il était déjà en la paroisse de Plomodiern (1), à quatre petites lieues du fort, et prétendaient y arriver le lendemain au matin, s'imaginaient que prenant courage à ce seul jour qui était presque passé, ils étaient au surplus en repos, leurs ennemis étant contraints la même nuit de trousser bagage; si bien qu'ils prenaient double courage, s'exhortant les uns et les autres, tant au service de leur prince contre les luthériens, qu'ils appelaient les royaux, que pour venger la mort de leur tant renommé capitaine Praxède, qui avait été tué à l'assaut précédent. Mais la force, la multitude des assiégants l'emporta, comme il a été dit.

Les assiégés ayant perdu grand nombre des leurs durant le siége, et surtout aux assauts de ce jourlà, tous les Espagnols qui se trouvèrent furent tués, de tout âge ou sexe qu'ils fussent, car il y avait presque autant de femmes que de soldats. Néanmoins la faveur de la nuit donna moyen à quelques-uns de se musser sous quelques rochers, qui furent trouvés partie le soir même. La furie étant en partie passée, ceux qui tombaient entre les mains des Français étaient humainement retenus

<sup>(1)</sup> Nous croyons même que les Espagnols étaient à Argol. A Plomodiern, ils se fussent trouvés à six lieues du fort.

prisonniers; mais les Anglais, ennemis jurés des Espagnols, ne pardonnaient pas à un seul, et qui pis est, s'ils en voyaient quelques-uns prisonniers des Français, ils se ruaient dessus et les tuaient entre leurs bras, se ressouvenant de la défaite de Craon, qui leur avait coûté si cher, deux ans auparavant, comme nous l'avons dit ailleurs.

Le lendemain il en fut trouvé parmi les rochers, dans les précipices du côté de la mer, quatorze ou quinze, par les Français, qui les rendirent au sieur maréchal, qui, les ayant considérés, les renvoya humainement sans rançon, prenant compassion de leurs désastres, à leur chef Don Juan, avec lettres testimoniales de leur vertu et du grand devoir qu'ils avaient fait à la défense de la place. Don Juan les voyant, leur demanda: D'où venez-vous, misérables? Ils répondirent par la bouche d'un: Nous venons de parmi les morts. Or, dit-il, vous ne devez pas survivre; je ne vous y avais là mis que pour mourir, et peu s'en fallut qu'il ne les fit pendre.

Voilà la fin du siége de Roscanvel, que l'on appelle tantôt Crozon ou Camaret, qui fut le 15 novembre 1594, honorable au maréchal d'Aumont, et comme le ches d'œuvre de tous ses exploits de guerre, non-seulement en Bretagne, mais en toute la France, et depuis qu'il commençait à porter les armes, faute aux assiégés de pouvoir soutenir une demi-heure davantage, car la nuit s'obscurcissait fort lorsque Romégou se jeta dedans.

A Quimper, où nous étions pour lors, nous savions la journée de l'assaut, parce que le temps était très-beau et calme. Nous étions nombre qui nous promenions sur la montagne de Frugy, d'où nous entendions aussi à clair les canonnades que si c'eût été à deux lieues de nous, quoiqu'il y en avait onze. Environ la volée de la bécasse, les canonnades cessèrent tout-à-coup, dont je dis aux autres: le fort est pris par les nôtres, ou la retraite sonne. Chacun le jugea de même. Environ la minuit, la dame de Tyvarlen (1), qui était à Rosmadec en Telgruc, nous envoya messager exprès portant nouvelle de la prise.

L'avantage fut grand pour le pays d'être délivré de ces étrangers, qui, en peu de temps, si Dieu n'y eût pourvu, eussent rendu leur place imprenable, outre le danger qu'ils eussent de plus en plus empiété pour leur servir d'une plus assurée retraite d'entre l'Espagne et la Flandre, joint que ce leur était comme un échelon au pont pour passer en Angleterre.

Il mourut un grand nombre de soldats en ce siége, non tant par les mains de l'ennemi que des froidures, malaises et pauvreté, car, comme a été dit ci-dessus, en six semaines que dura le siége, à

<sup>(1)</sup> La dame de Tyvarlen était en son nom Marguerite de Beaumanoir. Elle était veuve de Tanguy de Rosmadec, baron de Mollac, banneret de Tyvarlèn, et mère de Sébastien de Rosmadec, baron de Mollac, qui se distingua au siège du fort de Crozon. Il mourut en 1629, au moment où il allait recevoir le bâton de marêchal de France.

peine y eut-il trois jours de beau temps, aiusi une pluie continuelle et tourmentes qui affligèrent extrémement les soldats, entre autres l'infanterie, qui n'avait autre retraite presque qu'aux tranchées, qui étaient pleines d'eau, aussi en rapportèrent-ils une maladie plus dangereuse que la contagion, car ceux qui en étaient atteints étaient emportés le troisième jour.

De seigneurs de remarque je n'ai point appris que autres que le seigneur du Liscoët, le sieur de Romégou, qui y moururent; de blessé, le sieur marquis de Moullac, Bertrand de Rosmadec, l'un des plus vaillants cavaliers du pays, qui fit paraître aux assauts qu'il y était; aussi il fut blessé à la tête, néanmoins son casque. Le sieur de Kerollain, marié à la dame de Trémillec-Kerlot, y fit merveilles. Bref, plusieurs en rapportèrent de l'honneur et des coups tout ensemble. Kerollain y eut une arquebusade dans la joue, qui lui fit une grande balaffre, lui emportant les dents de ce côté-là.

Le maréchal regretta beaucoup le sieur de Romegou, et confessa qu'il avait été cause de la prise du fort, et, en mémoire de sa vertu, bailla à son frère, le sieur de Champfleury, son poste, qui puis après prit alliance en ce pays, se mariant à la sœur dudit Kerollain. Aussi loua-t-on beaucoup la vaillance du capitaine Praxède, et disait on que s'il eût vécu le fort n'était pas pris, et qu'il avait 'soutenu les trois premiers assauts, chacun desquels

n'était pas moins furieux que le dernier. Mais quand le chef est à bas, les membres s'étonnent.

Les corps de Romégou et de Praxède furent, par le commandement du maréchal, portés à Brest, et en l'église dudit lieu inhumés en même sépulcre et avec pompe, et telle que l'on a coutume de faire en guerre à gens de tel mérite.

Plusieurs épitaphes furent faites à leur louange, desquelles j'en ai recouvert une qui s'ensuit :

Praxède, éjouis-toi mourant, de voir mourir Romégou enterré sur le haut de ta brèche.

Pâris éternisa par Achille sa flèche;
Par Romégou tu vis ton honneur refleurir!
Romégou ne veut point, ô Prazède, souffrir Que son nom soit éteint dans les lis de la France.
Praxède, avise-toi, et fais en récompense Que Romégou ne puisse en Castille mourir.
Troie vante son Hector, la Grèce son Achille,
La France Romégou, son Praxède Castille;
Moi, dans mes tristes vers, de ces deux cavaliers
Je chanterai le los, l'honneur et la victoire;
Un autre les peindra au temple de mémoire,
Donnaut à Romégou les myrtes, les lauriers.

Ce siége est le plus beau qui ait été en Bretagne pendant les présentes guerres, où il n'y avait à gagner que des coups, car le pillage était moins que rien. On n'avait pas affaire à des habitants de ville, desquels on peut espérer rançon, ou le butin du sac de la place, ce qui encourage souvent les soldats, avides de la proie de l'ennemi; mais à des gens vraiment aguerris, n'ayant, comme on dit communément, que la cape et l'épée, résolus contre une armée, quoique puissante et forte, de tous mourir les armes à la main, ou bien garder leur fort à leur maître; que si la force les a enfin emportés lorsqu'ils étaient beaucoup affaiblis par les précédents assauts, ca été pour vendre leur mort bien cher, car les trois cents qui étaient dedans en coûtèrent aux nôtres plus de trois mille sur les lieux, sans y comprendre ceux qui y moururent puis après de fatigues, au nombre de plus d'autant. J'avais oublié de dire que les balles et munitions faillirent aux assiégés, et furent contraints de faire des carreaux ou quartiers de verges de fer, de pierres, de pièces d'argent de huit réales et autres choses, pour mettre en leurs arquebuses, après avoir employé plein une barrique de balles de plomb du magasin qu'ils y avaient.

Je sais que le siége de Morlaix fut bien remarquable, tant pour les faits d'armes qui s'y passèrent que pour la longueur; mais il fut plus honorable pour les assiégés qu'assiégeants, car ceux-ci furent appelés par les habitants et introduits dedans leur ville sans résistance de personne, et n'y eut que le château qui tint bon, avec tant de résolution qu'ils mangèrent leurs chevaux, et eussent expérimenté toutes sortes de difficultés plutôt que de se rendre, s'ils eussent eu quelque espérance de secours. Mais le duc de Mercœur ayant été contraint de se retirer, par la fainéantise des Espa-

gnols, qui lui manquèrent à son grand besoin. comme nous avons dit ci-devant, il n'y avait pas apparence de s'opiniatrer davantage, et s'ils eussent fait autrement c'eût été témérité plutôt que valeur. Et puis les assiégeants n'enduraient aucun malaise à Morlaix au prix de celui de Crozon, parce qu'ils étaient logés en la ville et faubourgs de Morlaix avec toutes sortes de commodités. Quant à celui de Quimper, il ne mérite pas d'être appelé siége, parce qu'il ne dura que depuis le lundi matin jusques au mardi suivant, où il n'y eut aucune batterie ni assaut, les habitants se rendant, sans aucune résistance, à raison de la division qui était entre eux ; tellement que le chef de l'armée ne put rapporter grande louange d'une conquête qui fut sans péril ni perte d'hommes, ni longueur.

## CHAPITRE XXXII.

Après la prise du fert de Crezen, le maréchal d'Aument se retire à Quimper avec l'armée.

Le maréchal ayant pris le fort de Camaret, fit raser et applanir cette forteresse, tellement qu'il ne reste plus aucun vestige de forteresse, ni qu'il y eût jamais eu aucune habitation comme il se voit aujourd'hui. Il s'en retourne à Quimper, ramenant son armée, sur la fin de décembre, bien harassée des fatigues souffertes pendant le siége, et demeura se rafraîchir pendant quelques semaines en la ville et environs, où furent aussi rendus les blessés pour se faire panser. Pendant lequel temps le maréchal, possible se doutant de la fidélité des habitants, à mon avis sans sujet, qui étaient

très-catholiques, qui n'aimaient guère les hérétiques, desquels l'armée était toute pleine, sans y comprendre les Anglais, qui étaient tous de cette nouvelle religion, délibéra de les brider par une citadelle, qu'il entreprit de bâtir au haut de la ville, à la portée de la tour Bihan, de grand circuit, la moitié dedans ladite ville, la moitié dehors, la tour Bihan demeurant au milieu en forme de donjon. Or, dedans la ville, pour avoir l'espace requis, il convenait abattre plusieurs maisons de grand prix, entre autres une belle maison prébendale, qui était à quatre-vingts ou cent pas de la tour Bihan, qu'on disait être de fondation ducale, avec un jardin et verger de grande étendue, dont les emplacements seraient depuis la rue Obscure jusques à la rue Saint-Antoine, sur laquelle il ouvrait, s'appelle encoreaujourd'hui le jardin du Chapitre (1). Aussi y avait-on miné, un peu devant le siége, plusieurs belles maisons en la Terre-au-Duc, près les fossés de la ville, même une rue entière et rangée de maisons qui étaient devant la porte Médard, et entre autres un beau corps-de-logis ou auditoire, où se tenaient les audiences tant civiles que criminelles de la juridiction du roi, où étaient aussi les prisons royales. Car anciennement, et jusques à notre temps, la ville close était au fief des Regaires, comme elle est encore à présent; ne se faisait en la ville autre exercice de justice que celle de l'évêque, séculière

<sup>(1)</sup> Sur l'emplacement du jardin du collége.

et ecclésiastique, et celle du roi s'exerçait hors la ville, en la Terre-au-Duc, en l'auditoire susdit: et même les exécutions criminelles, en fait de punitions corporelles, se faisaient aux Patibulaires, sur la montagne de Frugy ou la place Saint-Mathieu, même les foires royales n'étaient pas dedans la ville. Mais depuis l'érection des siéges présidiaux, n'ayant pas de palais bâti pour le loger, fut emprunté une partie du monastère des Cordeliers, tant pour les audiences que pour le conseil, et peu à peu commencèrent les officiers royaux d'exercer en la ville close et d'y faire faire les exécutions publiques, qui se faisaient ci-devant dehors. Or, revenant à notre belle citadelle, pour un temps on y travailla d'une grande diligence, y ayant chacun jour plus de cent personnes, si bien qu'elle se trouva en fort peu de temps fort élevée de gazons et de troncs d'arbres, entrelacés pour la liaison en la partie qui était hors de la ville, et montrait déjà l'apparence d'une forteresse bastante, capable, si elle eût été achevée, de brider bien une autre ville que Quimper. Mais enfin tout cela demeura imparfait, parce que le maréchal fut obligé, par le succès de ses affaires, de partir de la ville sans jamais plus y retourner.

On fit aussi bâtir au même temps quatre éperons de terre et pieds d'arbres pour la tenir, savoir : devant la porte de Mescloaguen l'un; le second à environ cent pas de là, vers Saint-Nicolas, qu'on appelle l'éperon des Chambrières, parce qu'à celui-là seul les chambrières de la ville portèrent toujours la hotte; le troisième entre Saint-Nicolas et la porte Médard; le quatrième tout à l'encoignure et le plus bas de la ville qui répond sur la rivière, vis-à-vis du château (1) faisant l'angle, où les deux rivières s'assemblent, mais tout cela fut ruiné depuis de soi-même. Aussi furent ruinés l'église et l'hôpital de Sainte-Catherine (2), en la rue Neuve, près la porte, y joignant la rivière, à l'entrée de la ville, avec un beau logement tout de pierres de taille, bâti de mémoire d'homme, qui était le logis du prieur de Sainte-Catherine, qui fut un trèsgrand dommage pour les pauvres, qui demeurèrent sans aucune commodité d'habitations, et une grande honte aux habitants de ruiner ensemble deux lieux pieux, l'église et l'hôpital, sans que cela leur apportât profit d'un liard, car, en temps de guerre, l'ennemi eût plus tôt ruiné la ville par tout autre endroit que par là. Mais ils voulaient montrer qu'ils étaient bien affectionnés et fidèles au parti par la démolition des temples. Et de fait, nous en vimes un bon nombre, et des principaux, qui s'employaient de telle affection, à la vue des gens de guerre, sans en être requis, que les maçons ne faisaient pas tant

d'échecs

<sup>(1)</sup> Le château de Quimper était situé à l'angle du jardin des Cordeliers et de la rivière de Steïr, tout près sa jonction avec l'Odet, derrière les maisons qui commencent l'alignement du parc Ar-Hostie, à l'ouest.

<sup>(2)</sup> L'hôpital Sainte-Catherine est aujourd'hui la préfecture.

d'échecs comme eux, lesquels, ou la plupart d'iceux, moururent tous dans l'an et jour. (Je les pourrais bien nommer par noms et surnoms, mais lours parents, qui sont en grand nombre, s'en trouveraient peut-être scandalisés. ) De sorte que tout depuis, quelques offres qu'aient faites quelques pieux particuliers, la ville n'a jamais voulu entendre à rebâtir ce que leurs devanciers avec leurs mains sacriléges avaient si frivolement ruiné. Mais, diront-ils, les bâtiments étaient trop près des murailles de la ville, et l'ennemi s'y logeant, il eût pu nuire beaucoup. Ces raisons avaient quelque fondement, si ce faisant on eut pris résolution de soutenir un siége; mais qui fut celui de tous ceux qui ne fût d'avis qu'à la vue des enseignes du seigneur maréchal on n'eût ouvert les portes sans attendre aucune sommation? Nous en sommes témoins oculaires et savons comme le fout se passa, même qu'on voulut tellement précipiter l'affaire, c'est-à-dire la reddition de la ville, sans autre capitulation, que peu s'en fallut qu'on n'en vint aux mains. Puis donc qu'ils étaient résolus à se randre, ils pouvaient du moins conserver leurs églises, l'hôpital, l'auditoire et prisons; mais à Quimper on se gouverne, non par conseil, mais à l'étourdie et comme à la cour du roi Pétaud, tout le monde y est maître. Je pourrais ici m'étendre, en déduisant combien de beaux effets semblables ceux de Quimper ont attenté de leurs creux cerveaux, et dont l'issue en a été toujours à leur honte et confusion. Toutefois, je m'en tairai, d'autant que mon intention est plutôt de la louer comme lieu de ma demeure, il y a trente-sept ans; et je me réserve à un autre temps où, cela venant à propos, j'en pourrai dire en passant quelque chose, gardant toujours la modestie en tel cas requise.

## CHAPITRE XXXIII.

Grando mortalité à Quimper , l'am 1594 et l'année sulvante.

Le sieur maréchal d'Aumont, revenant de Roscanvel avec une armée victorieuse, se rendit à Quimper et aux environs, tant Français qu'Anglais, où s'engendra incontinent parmi eux et puis le reste de peuple une maladie inconnue, mais contagieuse, qui ne produisait aucune marque extérieure ni aux malades ni aux morts, et empor tait son homme en vingt-quatre heures, et s'il passait le troisième jour en échappait. C'était un mal de tête et de cœur seulement. La ville pensa demeurer déserte de tout âge et de tout sexe, et y mourut un si grand nombre que l'on ne trouvait à peine place dans les églises et les ciméières de la

ville et faubourgs pour les inhumer; et on trouva, de compte fait, qu'en trois mois, depuis le 11 d'octobre que le maréchal entra en cette ville jusques au mois en suivant, on enterra dans la ville et faubourgs dit-sept cents, tous de cette maladie, sans y comprendre les soldats qui furent tués pendant le siége, ni aussi ceux qui n'eurent sépulture en terre bénite; qui furent plus d'autant; car cette maladie fut encore plus cruelle sur les Anglais que sur les autres, qui étant logés en la rue Neuve et aux Regaires, mouraient en si grand nombre que leurs gens les enterraient à monceaux dedans les jardins, et n'allaient chercher églises ni prêtres.

Tous les chefs de famille, hommes et femmes, moururent lors, et ne demeura que des jeunes gens et enfants que fort peu, et entre autres presque ceux de l'intelligence. Les catholiques disaient, et possible avec vérité, que Dieu nous punissait parce que nous avions laissé son parti adhérer au roi, qui lors était encore calviniste.

La même opinion eurent ceux d'Oleans, qui s'étaient rendus au roi en 1593, aussi par force, et toutes leurs vignes furent prodigieusement gelées, si bien qu'il y eut grande stérilité de vin audit pays, et le peuple disait que c'était punition divine pour ce qu'il s'était rangé du parti du roi hérétique, combien que malgré eux.

Cette maladie à Quimper continua pendant tout

l'hiver, et craignait-on que sur le commencement du printemps elle se fût renforcée, ce qu'elle ne fit pas, mais cessa au tout.

Le sieur maréchal ést encore louable en ce qu'il n'y eut la moindre insolence commise par les soldats à l'endroit des femmes, quoique la ville, faubourgs et environs fussent pleins de gens de guerre de diverses nations.

## CHAPITRE XXXIV.

Le maréchal d'Aument part de guimper.

Voyant le maréchal, son armée, et principalement les Anglais qui en faisaient la meilleure partie, se consommer par la maladie, joint qu'il eut avis que le sieur duc de Mercœur tenait la campagne, et tournait la tête de ses troupes vers Moncontour et Lamballe, part de Quimper avec toutes ses forces et se met aux champs, y laissant une forte garnison de quinze ou seize compagnies, mal complètes toutefois, sous la conduite du capitaine Prez, gascon, et du sieur de Kermoguer, gouverneur de ladite ville, établi par le maréchal, qui s'achemine avec l'armée à Carhaix. Et voyant que le duc de Mercœur n'entreprenait rien, il assiège Cor-

lay en passant, où commandait un jeune folâtre du pays, nommé Guy Eder, de la maison de Beaumanoir en Bothoa, qui s'appelait en seigneurie le sieur de La Fontenelle, qui avait un peu auparavant commandé au Granec, comme nous avons dit ci-dessus, et en avait été délogé par ledit seigneur de Mercœur, revenant de Morlaix à Quimper, qui y fit mettre le feu à cause de la ruine qu'il apportait au plat pays.

Il s'était donc fortifié à Corlay, mais se voyant investi de si belles forces que celles du maréchal, il se rendit de bonne heure sans attendre à être forcé par le canon.

La Fontenelle se voyant sans logement, se viat planter avec ses troupes au manoir de Créménec, près le Faouët, où il continua ses pilleries et ravages accoutumés.

Le maréchal traversant toujours pays vers Rennes, s'en alla, en faveur de la dame de Laval, assiéger Comper, qui est un château en la forêt de Montfort, où il y avait garnison pour la Ligue. Là, le maréchal fut blessé d'une arquebusade et vint mourir à Rennes, encore que de soi le coup ne fût mortel, s'il eût bien voulu se gouverner (1).

Telle fut la fin du maréchal d'Aumont, lieute-

<sup>(1)</sup> Le maréchal mourut des suites de sa blessure, le 19 août 1593, à l'âge de 73 ans. Il fut poursuivi avant sa mort de brocards placardés à sa porte. Le chanoine Moreau les cite textuellement, mais leur indécence nous force à les supprimer à l'impression, quoique nous nous soyons fait une loi sénérale de faire imprimer son manuscrit tel que rous le possédons.

les Espagno beaucoup de en l'embrase amiral de l' qu'ils reçui d'Angleterre du duc de M lippe, roi d'1 plus belle arı cent ans aup gleterre, fut les appareils furent perdu que l'on rei prisonniers quinze ou vi les seigneurs d'autres desc que je les vis année 1592,

On y rendi teries, plusides guidons comprendre Craon, Sain rabaissa telliquitta la ca garnisons di

(1) Ce fut aprè

anin m

THE PERSON

M C 以下 76

y w mestemen per h

e .Tel Pederd

PAT P. TER N. S.

L ME. CER

res resis.

w z E

dait un jeune folatre lle la maison de Beauelait en seigneurie le evait un peu auparacomme pous avons délogé par ledit seide Morlaix à Quimise de la ruine qu'il

4.

it 🖦 .

13 E 18814

.

...

MI.M Page

-

idh.

No. les sem 4. N. 2

tible ma

De la

N. Tal.

200 20

1y, mais se voyant lles du maréchal, ns attendre à étre

logement, se vist oir de Créménec, : pilleries et rava-

pays vers Rene de Laval . asen la forét de rh Ligue. Là, busade et vipt i le coup ne fût erner 'ı'. amout, lieute-

, le 19 ant 1563 , i tecets phonts à s s her indicence ness NAME OFFICER AND PARTY. s le passidon.

nant-général du roi en Bretagne, où il acquit plus d'honneur qu'il n'avait fait toute sa vie, car il réduisit toute la Cornouaille, la plupart de Tréguier, de Saint-Brieuc, à son parti, non tant par sa valeur que par la disposition du peuple. Sans les défiances qui étaient parmi les Espagnols, qui ne se fiaient plus aux Français, croyant que le sieur duc de Mercœur fût d'accord avec le roi, moyennant qu'il abandonnât au besoin les étrangers à la boucherie, ce qui était très-faux; néanmoins, cette crainte s'imprima tellement chez les Espagnols qu'ils ne voulurent depuis combattre parmi les Français, comme il a été dit ci-dessus, et c'estre qui ruina le parti dudit duc de Mercœur et avança celui du maréchal.

## GHAPITRE XXXV.

Faits et gestes de La Fontenelle.

Mais revenons à La Fontenelle (1), qui fut chassé de Corlay par le maréchal et vint se loger à Créménec, où, ayant ruiné tout le quartier, minutait en son cerveau les moyens d'entreprendre sur quel-

(1) Ce folâtre Guy Eder, sieur de La Fontenelle, n'avait d'autre rapport avec la maison de Beaumanoir, célèbre par le combat des Trente, que d'être né dans un château de ce nom qui appartenait à sa famille.

Ce château est situé près de Quintin, dans la paroisse du vieux hourg de Quintin, en la trève du Leslay, et non dans celle de Bothoa. Un Eder avait été coadjuteur de Quimper.

Ayant visité le château de Beaumanoir-Eder, depuis la publication de cettenote, les armes, qui se voient sur le manteau de la cheminée de la grandesalle, nous ont fait connaître qu'il a été fondé par les Beaumanoir du conabat des Trente. ques places fortes de retraite plus commode et plus assurée; et, n'ayant à la campagne plus fort que lui du parti contraire en toute la Cornouaille, faisait des courses par tout l'évêché, même jusques à Quimper et au-dessous, quoiqu'il y eût une grande garnison de 16 à 17 compagnies, comme nous l'avons dit, commandée par le capitaine Prez. Mais plus habitué à la petite guerre, c'est-àdire à ravager le bon-homme (1), qu'à envisager l'ennemi, La Fontenelle n'en faisait pas grand état.

Sur la fin de mai 1595, de Créménec vint avec ses gens, passe à Locrenan au point du jour, donne dans Douarnenez et par même en l'île Tristan (2), et se saisit de tous les deux, non sans quelque ession de sang des habitants; ravagea le tout, et envoya tous ceux qui avaient quelques moyens prisonniers à Créménec. Le sieur de Guengat, nommé Jacques de Guengat, se portant capitaine de l'île et du bourg pour le parti du roi, s'étant quelque temps auparavant mis avec quelque nombre de soldats en garnison, et logeait en l'île même pour plus grande sûreté, comme il lui paraissait, de sa personne. Mais

<sup>(1)</sup> Ce sont les paysans que le chanoine Moreau appelle le bon-homme.

(2) L'ile Tristan, à l'embouchure de la tités-petite rivière de Pouldarid, qui se jette dans la baie de Douarnenez, à l'ouest même de la ville de Douarnenez, est un rocher de 300 pieds de Kong, assez diroit et dominé par les forts qui existent actuellement à Douarnenez. A marée basse, on s'y read de terre à pied sec. On conçoit très-difficilement comment La Fontenelle a pu en faire une place assez forte pour tenir plusieurs années contre des attaques successives.

ayant été aussi négligent que ceux du bourg, dormant à la française, fut pris prisonnier dedans son lit, car en même temps l'île et le bourg furent pris, ce qui trompa le sieur de Guengat, qui faisait son compte que, en cas de danger, le bourg devait être le premier attaqué, et que le bruit qu'on y eût fait eût mis ceux de l'île sur leurs gardes. Mais La Fontenelle, qui avait bien prévu cela, y procéda comme nous avons dit, qui fut un trait d'homme de guerre. Car si le sieur de Guengat eût eu le moindre avis, ou qu'il eût oui le moindre bruit, ou il se fût assuré à la défense de l'île, ou se fût sauvé au plus tôt par mer, comme il l'avait fait une autre fois, comme nous l'avons dit dans le précédent.

Ces vaines conceptions leur faisaient aussi prendre leurs aises sans crainte, en quoi il fut aussi peu assisté de bonheur, comme il l'avait été, au passé et tout depuis, quoiqu'il fût homme de bien et craignant Dieu; si n'a-t-il jamais eu aucun bon succès pendant qu'il a été audit parti, encore que le courage ne lui manquât aucunement, et semble que Dieu ne permit pas qu'un si homme de bien eût aucun bonheur au parti qui était pour lors réprouvé de l'église. Il fut par deux ou trois fois prisonnier du parti de l'union, pour laquelle rançon il paya plus de dix mille écus, sans y comprendre plusieurs autres grandes pertes de bagages à sea maisons, qui furent pillées et ruinées.

La Fontenelle, après avoir fait curée de Douar-

nenez et de l'île, où il trouva un grand butin, d'autant qu'il y avait nombre dé riches marchands, et que ceux du plat pays, noblesse et autres, y avaient rendu tout leur plus beau pour plus grande sûreté, comme leur semblait.

Ayant aussi remarqué ladite île de situation trèsforte, commença à penser à sa retraite, chargé de dépouilles et de prisonniers en graud nombre, prenant le chemin de Créménec, à la connaissance de toute la garnison de Quimper et de leur capitaine Prez et du sieur de Kermoguer, gouverneur de ladite ville, qui ne s'en remuèrent non plus que des souches. C'est pourquoi le roi, de ce averti, et ledit Prez étant peu après à Paris, commanda à son prévôt de le pendre sans autre forme de procès. Toutefois, à la prière de quelques grands, il eut la vie sauve, par la promesse qu'il fit au roi de remettre ladite île en son obéissance, ou y mourir. Nous en pourrons parler ci-après.

Les prisonniers de Douarnenez, rendus à Créménec, furent traités à la turque et même plus barbarement, par tourments et toute sorte de pauvreté et de disette, pour tirer plus grande rançon d'eux que ne montait tout leur bien. Et ainsi les mettant à l'impossible, mouraient misérables dedans les cachots et cloaques. Ceux qui, pour éviter les tourments, avaient, au moyen de leurs amis et parents, pu trouver promptement leur rançon, sortaient demi-morts, semblant plutôt à des ana-

tomies ou spectres hideux, n'ayant que la peau et les os, chargés de puanteur et de vermine, lesquels, sitôt qu'ils étaient à changer d'air et de viandes , mouraient pauvrement d'une enflure. A tout quoi eut pu remédier la casanière garnison de Quimper et lenr capitaine Prez, s'ils eussent eu du courage, car ils n'étaient pas moins de douze à quinze cents hommes ; et surent assez à temps la yenue de La Fontenelle à Douarnenez, pour lui couper chemin contre son retour , ne passant qu'à deux lieues de Quimper. Ils, connaissaient bien ses forces et pouvaient, bien penser qu'il lui eût été impossible de se défendre et conserver son butin et, ses prisonniers , lau moins eut quitté l'un pour sauver l'autre ; même croyaiteon qu'il était bien aisé de le défaire prepant son temps bien à propos, par embûches ou autrement; et par ce moyen ils sussent obvié à la ruine que La Fontenelle peu après apporta en la Basse-Bretagne, entre autre en Cornouaille, qui fut si grande qu'il serait incroyable la réciter; et c'est pour ce sujet que le roi voulut faire pendre Prez, et encore ne sut-il sauvé qu'à la condition de regagner l'île ou de mourir dans la peine.

Le premier lui était impossible, eût-il eu cinquante mille hommes; le second, fort facile, qui était de mourir, comme à la vérité il fit aussi mal à propos qu'homme eût su le faire: car, étant de retour de Paris, et désireux de montrer avoir en-

vie d'effectuer la promesse qu'il avait faite au roi; assembla quelques garnisons avec celle de Quimper, jusques à huit cents ou mille hommes, et s'es va avec cette ridicule poignée de gens témérairement se présenter devant ladite île, autrement nommée le fort de Douarnenez, où la mer était lors, si bien qu'on ne pouvait approcher par terre; s'avança le premier sur le sablon qui est entre l'île et la terre ferme, quand la mer s'est retirée, faisant voltiger son cheval, provoquant l'ennemi de sortir à l'escarmouche. Des premiers coups de mousquet le capitaine Prez est renversé par terre mort sur la place. Ainsi s'acquitta de la promesse qu'il avait faite au roi, à Paris, de reconquérir l'île ou de mourir. Ses gens se contentèrent de perdre leur capitaine, et s'en retournèrent sans basarder davantage.

Mais reprenons le fil de notre discours de l'an 1595, duquel nous avons fait digression de choses hors de son lieu.

La Fontenelle, comme a été dit, après qu'il eut reconnu l'île Tristan pour une Bonne place de retraite, et qu'il y avait moyen, en y ajoutant un peu d'œuvres de mains, de la rendre imprenable et sans beaucoup de peine; rendu qu'il eut ses prisonniers et son butin à Gréménec, près le Faouët, s'en retourne quatre ou cinq jours après à Douarnenez, avec forces, bagages et appareils, et se va loger dedans l'île, laissant partie de ses gens au

bourg, le tout au vu et su de la garnison de Quimper, de Concarneau, de Pont-l'Abbé et de Brest, sans qu'aucun se remuât; et quand on en faisait remontrance aux capitaines, et qu'il était aisé au commencement d'y remédier et d'empêcher, mais qu'après s'être fortifié il serait impossible, ils répondirent qu'il était nécessaire d'avoir l'ennemi logé près de soi, afin que le soldat eût de quoi s'exercer, qui autrement s'alentirait. Ce logement de La Fontenelle à Douarnenez fut au commencement de juin 1595.

La commune voyant de quelle importance était cette place au pays, si l'ennemi s'y fortifiait, et que les garnisons n'en faisaient aucun semblant, se mit sous les armes de toutes parts et se prépare pour les venir assiéger.

Ils font leur gros à Saint-Germain-Plougastel. La Fontenelle, averti, les vint rencontrer avec une bonne partie de sa garnison, sachant que la populace n'est rien contre des gens de guerre, et entre des haies fait marcher ses gens à couvert, fors dix ou douze qu'il envoie devant pour attirer les paysans à jeu en la lande qui était près. Sitôt que ses cavaliers parurent, la commune, sans ordre ni discrétion, confusément, se débande après ses hurlements horribles et accoutumés, sans songer qu'il pouvait y en avoir d'autres. Ces cavaliers, se voyant suivis d'un nombre des manants, font semblant d'avoir peur et se retirent le grand pas. Les autres

suivent, et étant au milieu de la lande, voilà trois ou quatre cents chevaux qui viennent fondre sur eux et sans aucune résistance en fond tel carnage qu'ils veulent, prennent le sieur du Granec (1), l'un de leurs conducteurs, prisonnier, qu'ils mènent à Douarnenez. Il fut tué plus de mille cinq cents paysans; les autres se sauvèrent à la faveur des haires, et désormais lesdits paysans n'osèrent rien entreprendre contre La Fontenelle.

1 Ce qui avait fait à ce jeune gentilhomme, le sieur du Granec, se faire capitaine de cette commune, contre ledit La Fontenelle, était, croyant se venger de lui de ce qu'il s'était emparé de sa maison du Granec, et en avait chassé le seigneur et retenu ses meubles qui étaient beaux, et à cause de quoi ce jeune seigneur lui voulait un grand mal, et d'autant plus qu'ils étaient tous deux d'un même parti lorsque ladite maison fut prise. Il fut quelque temps à Douarnenez prisonnier, puis en sortit sans rancon, tant par amis qu'en considération des grands maux que ledit La Fontenelle lui avait faits et à son père : les autres disent qu'il s'échappa de prison.

La Fontenelle par cette défaite de Saint-Germain, rabattit si bien le courage des paysans qu'il demeura maître de la campagne, et tous les jours ses troupes augmentaient en nombre, d'autant 'que son logement était grand et capable, qu'il

<sup>(1)</sup> C'était le fils du sieur de Contanerre de Pratmaria, auquel-La Fontnélle avait escamoté le Granc.

était seul en pays ennemi, n'y ayant que lui en tout le pays bas qui tint lors contre le parti du roi. Et enorgueilli de cela, commença à imposer tailles sur toutes les paroisses, six ou sept lieues à la ronde, jusques aux portes de Quimper, en la juridiction de Concarneau, Châteaulin, et jusques à Châteauneuf.

Les habitants de Penmarc'h, lors en grand nombre, et qui se glorifiaient en leurs forces, car ils pouvaient bien fournir deux mille cinq cents arquebusiers, comme voulant faire une république à part, pensant seulement à leur particulière conservation, sans se soucier de leurs voisins, et pour se prévaloir et défendre contre La Fontenelle, comme à la vérité il leur était tout naturel, ils font deux forts audit Penmarc'h, l'un en l'église de Tréoultré, l'autre à Kerity, en une maison séparée, qu'ils environnent de retranchements et de palissades, et dedans les deux forts retirèrent leurs personnes et leurs fortunes, se croyant bien en sûreté de tous les efforts de La Fontenelle, comme à la vérité ils étaient s'ils se fussent armés de courage, d'expérience, lesquels tous deux leur manquèrent au besoin, comme nous dirons ci-après; et combien qu'ils aient la réputation d'être bons soldats en mer, si ne firent-ils aucun devoir à terre.

La Fontenelle ayant su qu'ils se fortifiaient ainsi, se feignant leur grand ami, vint certain jour en petite compagnie de quinze à vingt les voir, et se rendit tant leur familier et en apparence bienveillant, qu'il se mit à boire avec eux et puis à jouer aux quilles pour leur ôter tout soupçon, néanmoins remarquait et faisait remarquer par ses gens l'état de leurs forts, la contenance et le nombre qu'ils pouvaient être de défense. Quelques-uns des plus modérés, se doutant assez qu'il n'était pas venu là pour leur bien, mais pour épier les moyens de leur ruine, comme il était vrai, commencèrent à faire un secret complot par entre eux qu'il fallait y obvier de belle heure et sans grand hasard, que puis après ne l'avoir fait et s'en repentir, et en vinrent jusques-là qu'il fut sur-le-champ conclu de le tuer et tous les siens en ce jeu de quilles. Mais comme on s'acheminait à l'exécution, parmi grand nombre fort résolus s'en trouva un qui était d'autorité parmi eux qui saigna du nez et empêcha une défaite qui eût sauvé deux cent mille écus de dommage en Cornovaille et la vie à trente mille âmes, dont La Fontenelle est coupable devant Dieu.

Retourné qu'il fut à Douarnenez, il n'y fut que quelques mois qu'il ne retournât voir ses bons amis de Penmarc'h, autrement accompagné que le premier voyage, aussi n'y vint-il pas pour jouer aux quilles. Les habitants, sachant sa venue, se retirèrent dans leurs forts. La Fontenelle y étant, demande à parler, et y étant reçu, leur fait remontrer qu'il n'était point venu pour leur faire aucun mal, mais pour voir la côte, et que ses com-

pagnies qu'il avait étaient pour se garantir de la populace, qui s'était tant de fois soulevée contre lui; qu'il était leur ami et protecteur, et autres semblables discours flatteurs. Ceci se faisait au fort de Tréoultré, qui était beaucoup plus grand que l'autre, car toute l'église et cimetière étaient retranchés. Et pendant que le capitaine du sieur de La Fontenelle haranguait aux Penmarc'hins, tous ceux du fort se mirent sur la tranchée pour entendre le jargon de ce harangueur, tous d'un même côté. et l'autre demeurant dégarni de gens. Les ennemis montent promptement, sans être aperçus qu'ils ne fussent parmi les écouteurs de harangue. desquels ils en tuèrent tant qu'il leur plut, et le reste fut retenu prisonniers. Ayant donc à si bon marché et sans résistance gagné le premier fort qui pouvait tenir contre toute la puissance de La Fontenelle, s'il y eût eu avec ces badauds six ou sept hommes de guerre, ils s'en vozt de ce pas à celui de Kerity, qui se rendit tout aussitôt à vies sauves.

Le butin de l'ennemi fut grand, car tous les plus riches dudit lieu, dont il yavait grand nombre, se confiant en leur courage et leurs ouvrages, nombre de gens de marine étaient en ces forts et n'avaient daigné se retirer ailleurs, comme plusieurs autres avaient fait, entre autres ceux d'Audierne et de tout le Cap-Sizun, qui s'étaient réfugiés à Brest; si bien qu'ils perdirent tout ce qu'ils avaient, et

surtout grande quantité de navires, bateaux et barques plus de trois cents de tous volumes, dans lesquels La Fontenelle ayant fait charger le butin, les fit rendre à son fort de Douarnenez.

Je n'ai pas su le nombre des morts de Penmarc'h, tant il y a que la plupart de la tuerie sut dans l'église, qui faisait comme le donjon de leurs sorts; et il semble que ce sut par un juste jugement de Dieu pour les irrévérences que les dits habitants y commettaient, car ils avaient leurs lits tout à l'entour de la nef, et jusques assez près du grand autel, si près les uns des autres qu'ils s'entretouchaient (1). Et il faut le remarquer, qu'au même endroit où ils avaient fait l'offense ils surent massacrés, comme si leur sang propre devait laver et nettoyer la profanation et impiété par eux commises, car ils surent la plupart égorgés sur leurs lits pour expiation de leurs offenses. Dieu veuille que cela leur serve pour leur salut!

De ce ravage de Penmarc'h (2) demeura telle

<sup>(1)</sup> Nous supprimons encore ici quelques lignes trop crues, où le chanoine Moreau accuse les habitants réfugiés dans l'église d'avoir attiré sur leurs têtes tous les maux dont La Fontenelle les accabla, en ayant oublé, dans un lieu aussi saint, que les liens formés sur la terre ne doivent s'unir dans le temple de Dieu que pour l'invoquer.

<sup>(2)</sup> Penmarc'h a été une ville très-commerçante, dont la population pouvait être d'environ 10,000 âmes. La découverte de Terre - Neuve, qui en avait détruit le commerce de morue provenant de la pêche d'un hanc, situé à 20 lieues en mer, en avait sensiblement diminué le commerce, et par conséquent la population. Toutesois cette ville continuait à experter es

ruine qu'il ne pourra de cinquante ans relever ni possible jamais, et semble que tout depuis ils sont suivis de je ne sais quel malheur qui les accable de plus en plus, quelque peine qu'ils prennent de reprendre haleine.

Espagne des farines et des poissons secs. L'expédition de La Fontenelle n'y a laissé que des pierres éparses pour preuve de son étendue passée.

## CHAPITRE XXXVI.

Autre eruauté de La Fentencille en la ville de Pent-Creiz.

Le canton de Cap-Sizun, depuis Pont-Croix et en avant, restait en son entier, et n'ayant encore senti les griffes de ce lionceau, et néanmoins se doutant assez que leur condition n'eût pas été meilleure que celle des autres, quoiqu'ils attendissent si par quelques précautions ils ne trouveraient pas moyen d'y remédier. Or ils avisèrent qu'il n'y avait plus bel expédient que de se fortifier en l'église de Notre-Dame de Roscudon (1), audit Pont-Croix, d'autant que toute la ville n'était tenable, n'étant pas fermée de murailles, et espéraient bien par ce moyen se défendre autrement que n'avaient sait

<sup>(1)</sup> Notre-Dame de Roscudon de Pont-Croix est l'ancienne collégiale fondée par les seigneurs bannerets de Pont-Croix-Tyvarlen. C'est aujourd'hui la paroisse de la ville.

leurs voisins à Saint-Germain, quelques semaines auparavant.

La Fontenelle, bien averti du tout, s'achemine avec toutes ses troupes de cette part. Les paysans, ayant appris sa marche, firent sonner le tocsin par toutes les paroisses aux environs, et s'assemblèrent en très - grand nombre de tous côtés, en la ville de Pont-Croix, qu'ils barricadent comme ils peuvent, ce qui ne leur servit guère, car l'ennemi survenant, saute leurs tranchées et barricades, les met sans guère de résistance en déroute; d'autres se sauvèrent à travers pays, les autres en l'église dudit Roscudon, en la tour d'icelle, d'entre lesquels était le sieur de la Villerouault, mari de l'héritière de Kerbullic, capitaine de la populace, les plus apparents de la ville et des environs, quelques gentilshommes et le recteur de la paroisse de Pouldreuzic, natif dudit Pont-Croix, qui se nommait messire Jean le Cosquer, homme capable et qui avait fait de bonnes études. L'ennemi s'étant fait maître de la ville et de toute la paysantaille effarée, vint soudainement investir ladite église, qui était assez bien retranchée, mais mal flanquée, qui fut en partie cause qu'elle fut plus tôt forcée et prise le même jour, d'autant que ceux qui étaient dedans étaient si éperdus d'étonnement qu'ils ne faisaient pas grande défense, joint qu'ils n'avaient les armes et munitions à suffire contre tant d'assaillants. L'église forcée, les assiégés se

retirèrent en la tour, où ils se disposèrent à se bien défendre; ce qui leur était fort aisé, parce que la tour est tenable contre tout coup de main, étant de belles pierres de taille, à une seule entrée bien étroite, que deux ou trois hommes peuvent garder contre plusieurs troupes. La Fontenelle la fit attaquer, mais en vain, car ses gens ne pouvaient monter que un à un par le degré, qui était fort étroit, et étaient repoussés par ceux de la tour, qui leur laissaient couler de grosses pierres qui les accablaient; ce que voyant, l'ennemi fit faire force fumée de genêt vert dedans le degré, pensant, par ce moyen, suffoquer les pauvres assiégés et les contraindre de se rendre à la merci, ce qui ne lui servit non plus.

Or, considérant qu'il n'y avait moyen de forcer ladite tour sans canon ou famine, qui eût été chose trop longue, eut recours à ses frauduleuses astuces, et demande à parlementer, ce qu'on lui accorde. La conclusion fut, d'un commun consentement, que les assiégés sortiraient de ladite tour bagues et vies sauves, et conduits sûrement hors de tout danger, laquelle capitulation il confirma par serment solennel. Cela fait, le capitaine la Villerouault descend le premier, suivi de sa femme, dame de Kerbullic, de quelques-uns de sa suite et dudit Cosquer, recteur, et vinrent saluer La Fontenelle, laissant ses gens prendre possession de la tour et de l'église, qui, se jetant sur le butin, qui

n'était pas petit, tant de ceux de la ville que des champs, qui y avaient tout resserré comme en lieu de sûreté à leur avis, ils ravirent ce qu'ils y trouvèrent. La Fontenelle, chrétien de nom et turc en effet, commande, parjure et perfide qu'il était, que lesdits Villerouault et Cosquer, avec quelques autres, fussent pendus à l'instant; ce qui fut fait. Mais avant exécuter le commandement il voulut que cette sienne cruelle infidélité fût encore accompagnée d'un acte sans comparaison, plus vilain et reprochable que les précédents, c'est qu'il sit, par les soldats et goujats, violer publiquement et en pleine rue, et à la face de son mari, ladite dame de Kerbullic, ce qui fut trouvé chose autant détestable qu'inhumaine; aussi fut-ce ce qui servit plus tard à la condamnation dudit La Fontenelle, deux ans ou environ après qu'il fut rompu sur la roue, comme il sera dit ci-après. Car encore qu'il y eût mille autres crimes sur lui, dont le moindre était capital, si trouvait-on quelques prétextes d'excuses sous le manteau de la guerre que celui-ci. Ce violement infame en la personne d'une demoiselle d'honneur ainsi perpétré, le mari fut pendu et quelques autres, et le reste de ceux qui tombèrent entre ses mains fut ou tué ou amené prisonnier à l'île Tristan, où leur condition fut beaucoup pire que s'ils eussent été tués comme les autres, car les uns moururent misérablement en des cachots infects, comme gardes-robes et latrines, et après une infi-

nité de tourments qu'on leur faisait tous les jours, tantôt les faisant seoir sur un trépied à cuir nu. qui les brûlait jusques aux os, tantôt, au cœur de l'hiver et aux plus grandes froidures, les mettant tout nus dedans des pipes pleines d'eau gelée, comme dit l'écriture : A colore nimium, a frigore nimium. Et ceux qui avaient quelque moyen de payer rançon telle qu'il demandait, néanmoins étant dehors, ne pouvaient guère vivre pour les grands tourments qu'ils avaient endurés. Fort peu en échappaient qu'ils ne mourussent en prison, et ne pouvait autrement arriver s'ils y demeuraient trois ou quatre jours, car ils étaient si pressés du nombre, qu'ils ne pouvaient aucunement se remuer et n'avaient autre chose à se reposer que sur leurs excréments, où ils trempaient bien souvent jusques aux genoux, et n'avaient autre sépulture après leur mort que le ventre des poissons ; car sitôt qu'ils étaient trépassés, leurs compagnons prisonniers étaient commandés de les jeter à la mer, si mieux n'aimaient laisser les corps pourrir parmi eux; et ceux qui les trainaient ainsi étaient peu après eux-mêmes trainés morts par leurs compagnons.

Voilà les morales actions de La Fontenelle et de ses gens de guerre, qui durèrent jusques à la paix et plus, qui fut l'an 1597 inclusivement, sans aucune distinction de personne, qualité, ni parti.

Ledit La Fontenelle se disait catholique du parti

de l'union ou du seigneur de Mercœur; tout le plat pays en était aussi, où il exerçait les cruautés susdites avec une si grande rigueur qu'on ne le saurait exprimer. Ayant donc ainsi dépeint ce tigre de ses couleurs, il me semble qu'il n'est pas hors de propos de représenter son origine et extraction.

Il se nommait Guy, ou Gouyon Eder, juveigneur de la maison de Beaumanoir-Eder, d'autant qu'il y a un autre Beaumanoir fort renommé aux histoires anciennes de cette province. Celui duquel nous parlons est de la paroisse de Bothoa, en Cornouaille,

Il avait un frère ainé, seigneur de sa maison, fort modeste gentilhomme, qui était bien marri des comportements de ce cadet, qu'il avait souvent essayé de ramener à son devoir; mais il avait pris le mors aux dents et ne suivait que les appétits de sa bouillante jeunesse, qui le conduisirent sur une roue, qu'il avait très-bien méritée.

Dans le temps qu'il était écolier à Paris, au collége de Boncourt (1), où je le vis en l'an 1587, il montrait déjà des indices de sa future vie dépravée, étant toujours aux mains avec ses compagnons de classe. En 1589, il vendit ses livres et sa robe de chambre, et du provenu de l'argent acheta une épée et un poignard, se déroba dudit collége, et prend le chemin d'Orléans pour aller

<sup>(1)</sup> Le collége de Boncourt fut réuni , par édit de Louis XV , au collége de Navarre.

trouver l'armée de M. le duc de Mayenne, lors lieutenant-général de l'état et couronne de France, et chef du parti des catholiques; usais il n'alla guère loin qu'il ne fût dévalisé et dépouillé par quelques coureurs, si bien que la nécessité le contraignit de retourner à Paris à son premier maître de collége, où toutefois il ne tarda guère qu'il ne retournat en Bretagne.

(1) En 1589, que tout le royaume était en trouble et combustion, car le roi Henri III, jaloux de la vertu de ce grand duc de Guise, Henri de Lorraine, fils de François, qui fut tué au siége d'Orléans par Poltrot, et qui avait défait cette grande et effroyable armée de reitres, la plus grande que l'on ait jamais vu sortir des Allemagne, venue et levée de l'autorité secrète du roi pour ledit soutien de ceux qu'il devait plutôt exterminer, il proposa d'assouvir son envie et maltalent au sang dudit seigneur duc, et parce qu'il était très-aimé du peuple, il ne trouvait pas de sûreté d'en poursuivre l'exécution en tout lieu. Il trouva que le plus expédient était d'assembler les états généraux à Blois, ce qu'il fit au mois de décembre 1588, où il pensait bien attrapper tous ceux de Lorraine qui étaient en état de porter les armes. Là se trouvèrent ledit

<sup>(1)</sup> Voulant publier ces mémoires du chanoine Moreau tels que nous les avons reçus de nos pères, nous avons préféré n'en pas supprimer les redites. A nos yeux c'est un monument de l'époque; nous voulons le donner aussi entier que faire se peut.

duc de Guise, son frère le cardinal, et le fils ainé dudit duc et le duc d'Elbeuf; mais les ducs de Mayenne, gouverneur de Bourgogne, de Merœur, gouverneur de Bretagne, d'Aumale, gouverneur de Paris, et le chevalier d'Aumale son frère, ne s'y voulurent trouver, prévoyant bien quelle en devait être l'issue. Mais ils ne purent empêcher le duc de Guise de s'y trouver, quelques remontrances qu'ils lui fissent que les états ne s'assemblaient à autres fins que pour l'attraper avec ceux qui lui appartenaient. Aussi bien en prit-il très - mal, car ledit roi les fit massacrer en plein état, ledit duc et cardinal, savoir le duc le vendredi, et le cardinal le samedi en suivant, 24 décembre, qui était la veille de Noël 1588, et pour comble de sa cruauté commanda que leurs corps fussent publiquement brûlés en la grande cour du château de Blois. Le même jour du samedi, cette cruelle mort de ces princes lorrains, par un roi se disant très-chrétien, fut incontinent portée par tout le royaume, car il y avait députés de tous les cantons, dont s'ensuivit une révolte générale en toutes les provinces et communautés, et n'y eut aucune ville qui demeurat en l'obéissance du roi, fors celles où il y avait des citadelles qui les bridaient. Encore y eut-il plusieurs villes qui contraignirent leurs châteaux de se rendre à elles, tant ils détestaient la cruauté du roi, qu'ils appelaient hérétique, tyran, et le publiaient indigne d'obéissance.

Les malheurs de la guerre s'enflammèrent encore davantage par la mort du roi, qui advint sept mois après, savoir le premier jour d'août suivant, étant à Saint-Cloud, au milieu d'une armée de trente à quarante mille hommes, en sa chambre, au logis de Gondy, fut frappé d'un coup de couteau par un jeune religieux jacobin, au petit ventre, dont il mourut le lendemain; ce jacobin s'appelait frère Jacques Clément, du couvent des jacobins de Paris.

Par la mort de ce roi, fort peu regretté, le royaume tomba à Henri de Bourbon, roi de Navarre, à présent régnant, lors encore hérétique calviniste, et maintenant, par la grâce de Dieu, très-chrétien, qui, lors présent en l'armée, devant Paris, se fit reconnaître pour tel par la noblesse, et se fit prêter serment de fidélité. Mais cette digression sera trouvée un peu hors de saison, vu que je ne veux m'arrêter à écrire ce qui advint lors, combien que j'en puisse parler pour être en ces temps au pays où elles advinrent; et il y en aura assez d'autres qui en écriront, sinon au vrai, du moins chacun suivant sa passion. La vérité se trouvera plutôt aux livres étrangers qu'en ceux du royaume.

La guerre commença de plus en plus après cette mort, et la confusion fut si universelle qu'il n'y eut aucun recoin en ce vaste royaume qui n'en fût affligé et à deux doigts près de sa dernière ruine.

En ces confusions, La Fontenelle, de retoures

Bretagne et sur son fumier, lors âgé de quinze à seize ans, se mit parmi la populace, qui était sous les armes pour le parti des catholiques, qui en fit état, parce qu'il était de bonne maison et du pays, et, le voyant d'un esprit actif, lui obéissait fort volontiers. Il prit le titre de La Fontenelle, maison noble de leur patrimoine, et se fit suivre de quelques domestiques de son frère aîné et d'autres jeunes gens de la commune qu'il connaissait plus.

Remuant et hardi à suivre les hasards de ses desseins, il commença à piller les bourgades, prendre prisonniers de quelques partis qu'ils fussent; s'ils avaient de l'argent, pour payer rançon, leurs prises étaient bonnes. Tous les mutins et bandits du pays se ralliaient auprès de lui, si bien qu'en peu de temps, ses troupes étant augmentées, il commença faire des courses dans les bourgades voisines, même jusques en l'évêché de Saint-Brieuc, Tréguier; donne plusieurs alarmes à Guingamp, dont le sieur de Kergoumar était gouverneur tenant pour le roi, encore que la ville fût au seigneur de Mercœur, de la part de sa femme, duchesse de Penthièvres, qui portait en surnom de Bretagne; mais ladite ville, qui tenait le parti de son maître au commencement, fut trahie par un capitaine dudit seigneur, nommé La Cointerie, natif d'Angers, qui la livra au seigneur prince de Dombes, gouverneur lors pour le roi en Bretagne, moyennant trente mille écus qu'il lui promit, desquels il n'en toucha jamais que deux mille. La Cointerie fut pendu, l'an 1595, à Nantes, pour ladite trahison. La Fontenelle tacha, par toute sorte de moyens, de surprendre cette place pour retraite et logement, et voyant qu'il y perdait son temps, tourne ses pensées ailleurs et surprend Coëtfrec, appartenant à la dame vicomtesse de Thouars, femme du seigneur baron d'Avaugour, qu'il fortifie comme il peut, faisant ses courses en un pays entier et non encore ruiné, s'enrichissait toujours et les siens. De plus, il ravage aussi Lannion, Paimpol et plusieurs autres bonnes bourgades; donne jusques en Léon; pille par surprise Landerneau et s'avança jusques en bas Léon, où il ne tarda guère, crainte de la garnison de Brest, qui tenait le parti contraire, aidé de la commune et noblesse du pays. Finalement, la garnison de Tréguier, voyant la ruine qu'il faisait au pays, s'assemble et le vient assiéger à Coëtfrec, d'où il fut chassé et en sortit par capitulation. Le logement perdu, il s'en retourna en Cornouaille, vint à Carhaix, fortifie l'église de Saint-Trémeur, de laquelle il se sert pour retraite, attendant mieux; court, ravage et gâte le pays, quoique de même parti que lui. Il surprend le Granec, maison de simple gentilhomme, le sieur de Pratmaria, assez bonne et tenable pour coup de main, qu'il fortifia davantage, et s'en servit quelque temps pour principale retraite. Il se saisit aussi du château de Corlay, d'où il fut délogé par le maréchal d'Aumont, Etant en 1595.

Etant là logé, en un bal qu'il donna le plancher de la salle rompit sous eux, et, tombant tous en bas, ledit La Fontenelle se rompt une jambe, qui ne fut jamais si bien guérie qu'il n'en demeurat toute sa vie boiteux. Ensuite il s'empare du manoir de Créménec, près le Faouët, appartenant au sieur de Kerservant, qu'il fortifia, et y laissa partie de ses gens, allant et venant de là à Carhaix et au Granec. De là vint à Douarnenez, où s'étant une fois établi, ne chercha plus autre retraite plus assurée; aussi ne s'en pouvait-il trouver de meilleure, car il avait la mer et la terre. De là il exerça aux environs tous les beaux faits et cruautés qu'avons dit ci-dessus.

Je ne répéterai pas en cet endroit, crainte d'ennuyer personne; bien dirai-je qu'il fortifia tellement cette place, très-forte de nature, qu'il la rendit imprenable; fit bâtir force maisons dedans l'île, qu'il semblait, à voir de loin, que ce fût une ville, ce qui fut fait en moins de sept ou huit mois, se servant des matériaux du bourg de Douarnenez, qu'ils démolirent pour la plupart, et les transportèrent par bateaux et charrettes dedans l'île. Ce qui leur fut aisé de faire, d'autant qu'ils contraignaient les habitants du pays de venir avec leurs attirails, sans rien débourser, et n'y avait capitaîne, lieutenant ou homme de guerre qui n'eût son logement en cette île.

La Fontenelle étant ainsi bien logé, il devint plus

audacieux qu'auparavant, et sit appeler l'île de son nom, la faisant nommer l'île Gouyon, qui s'appelait ci-devant l'île Tristan; se faisait aussi nommer monseigneur; ne redoutait aucune force qui le pût déloger, que la famine et trahison; et l'une ou l'autre était bien difficile, car, pour clore le passage aux vivres, il convenait avoir armée sur terre et sur mer, qui, n'ayant bavre ni abri, que dans la rivière de Pouldavid, ne peut demeurer longtemps ailleurs sans péril de naufrage, tourmente advenant. Quant à la trabison ou surprise, aussi peu; car on ne pouvait, par terre, ni par mer, aborder que par un seul endroit, très-fort et bien gardé, environné d'eau la plupart du temps; et de plus il y avait grosse garde, et l'on voyait ceux qui s'en approchaient de plus de six à sept cents pas.

Cette forte forteresse le rendit si insolent qu'il ne voulut dépendre de personne, et faisait fort peu de cas de mandements du duc de Mercœur. Il fait à la sourdine une course en Léon, bien accompagné, donne jusques à Mézarnou, et enlève la fille de la dame du lieu, de son premier mariage héritière de père et de mère riches de neuf à dix mille livres de rentes, âgée seulement de huit à neuf ans, et la rendit à son île, la prit à femme aussi jeune, de laquelle toutefois il n'eut pas d'enfants, à cause qu'il mourut deux ans après, de la mort que nous avons dit.

Il arma quelques vaisseaux de nombre de voleurs, et, battant la mer, firent rencontre de certains vaisseaux anglais qu'ils prirent, jetèrent tous les matelots à fond, et s'en retournèrent chargés de dépouilles de grande valeur, toiles et autres marchandises de prix.

Il lui prend envie de faire un voyage à Nantes, vers le duc de Mercœur, soit qu'il y fût mandé, ou plutôt pour son plaisir, pour se montrer. Il ne pouvait bonnement y aller par terre, le pays étant tout presque réduit sous l'obéissance du roi. Il délibéra donc d'y aller par mer, et pour mieux paraître fit faire des habits somptueux, et entre autres un manteau venant jusques à la jarretière, fourré d'hermines, garni d'une infinité de perles et autres pierres précieuses, et était tel qu'un roi n'en eût eu un semblable, même en son sacre. Ce que voyant, le seigneur duc lui dit en le brocardant : M. de La Fontenelle, combien de gens ont aidé à payer ton manteau? à quoi n'y eut d'autre réponse qu'un souris.

Pendant qu'il fut en ce voyage il y eut quelques intelligences sur la place, où il avait laissé pour son lieutenant le sieur de La Boulle, cordonnier de son état, toutefois déterminé soldat. Cette menée fut découverte et l'auteur puni, que l'on fit sauter dans la mer (1).

<sup>(1)</sup> Il y a ici une erreur de la part de l'auteur. Ce ne peut être le sieur de la Boulle , qui fut un ancien cordonnier et que l'on fit sauter dans la mer ; car au mois

Il soutint quelques siéges. Le premier fut en 1505. Le roi étant averti qu'il était niché en cette place, entouré de tous côtés de garnisons de contraire parti, comme Concarneau, Brest, Quimper, Morlaix et plusieurs autres places qui tenaient pour le roi, commanda au gouverneur de l'en chasser, et particulièrement au seigneur de Sourdéac, gouverneur de Brest, qui avait le plus d'autorité, le quel se portait lieutenant pour le roi ès trois évéchés de Léon, Tréguier et Cornouaille, qui manda les garnisons des places de son parti, Guingamp, château de la Late, Tonquédec, Lannion, Morlaix, Corlay, Landtréguier, Saint-Brieuc, Quintin, Concarneau, Quimper, et quelques compagnies de Suisses qui étaient lors en Bretagne, qui tous ensemble pouvaient bien faire le nombre de trois à quatre mille hommes de pied et à cheval. Le seigneur de Sourdéac ayant tiré de Brest quelques canons, vint assiéger avec cet équipage le fort de Douarnenez, ou l'île Tristan. Les principaux chefs de cette exécution étaient les seigneurs de Sourdéac; le baron de Mollac, nommé Bastien de Rosmadec; de Kergournadeac'h, gouverneur de Guingamp; de la Tramblaye, poitevin; de la Bastinaye, gascon, et nombre d'autres.

Le siége continua environ cinq ou six semaines,

d'août 1600, Henri IV donna des lettres d'abolition à Jacques de Lestel, sieur de la Boulle, commandant sous le sieur de La Fontenelle au fort de Douar-menez.

sans autres effets que quelques escarmouches, qui se faisaient sur le sablon quand la mer était basse, où il en demeurait toujours quelques - uns d'un côté ou d'autre. Les assiégés firent aussi quelques sorties de nuit, mais avec peu d'effet. Il y avait dedans faute de vivres, et commençaient déjà les assiégeants les battre contre le ventre, contre quoi il n'y avait pas de défense, et la chose en vint au point qu'ils minutaient déjà de se rendre à quelque honorable composition, n'espérant aucun secours battant pour lever le siége, ce que ceux de dehors ignoraient, ce qui fut cause qu'ils levèrent le siége mal à propos. Ces messieurs en furent trèsblamés, comme gens qui ne savaient pas leur métier; et même les assiégés s'en moquaient, taxant la réputation des chefs. Cette levée de boucliers, qui semblait être entreprise par grande et mûre délibération, ne produisit autre fruit que ruine sur ruine au pays et évêché de Cornouaille, notamment à la ville de Quimper, qui seule demeura responsable des grands frais qu'il convint faire en ce siége, pour lequel elle fut l'espace de quinze à seize ans avant de pouvoir s'acquitter, joint que les intérêts desdites dettes étaient plus excessifs que l'ordonnance ne le permettait. Mais il en fallut passer par là, soit par force ou par justice, par exécution et par prison. Les pauvres habitants étaient fatigués tous les jours; que si quelqu'un de Quimper était rencontré, s'il avait tant soit peu de moyens, il était aussitôt rendu au château de Brest prisonnier, d'où il ne sortait qu'à bonnes enseignes.

Quant aux autres siéges qui furent mis devant l'île Tristan, nous en parlerons ci-après quand l'occasion se présentera. Seulement dirai-je qu'avant que le seigneur de Sourdéac la fit bloquer, il voulut premièrement faire dénicher garnison que La Fontenelle avait mise à Kerity en Penmarc'h, afin qu'ils n'incommodassent par derrière les assiégeants, ou quand ils couraient au fourrage. Il y alla donc en personne, et sommés de se rendre, n'en voulurent rien faire, encore que leur fort ne fût tenable que pour coups de mains, et fallut y mener quelques canons; ce que voyant, les assiégés demandèrent à capituler, et ne furent reçus; et emportés d'assaut, furent presque tous tués, et le reste pendu.

## CHAPITRE XXXVII.

Infortunes du sieur du Cerearch.

Je ne veux ici oublier une chose assez notable qui se passa en ce temps sous le nom de guerre, quoique ce fût plutôt une querelle et haine particulière.

Nous avons dit ci-devant que, l'an 1594, la plupart de la noblesse de Cornouaille, dont il y avait grand nombre réfugiée en la ville de Quimper, et ébranlée par l'exemple du sieur de Lézonnet, capitaine de Concarneau, qui avait tout de nouveau changé de parti, pensant mieux faire ses orges au parti du roi qu'à celui du duc de Mercœur, ladite noblesse tourna jacquette, et ayant manqué de se rendre maître de Quimper, par l'oc-

cupation de la tour Bihan, qui commande à l'une des portes, ce qu'elle s'efforça de faire, n'osant plus demeurer dans la ville, crainte qu'on n'est fait de plus près recherche de ses actions, se retire le lendemain à la file, les uns à leurs maisons, les autres à la campagne du sieur de Kerservant, au château du Pont, qu'ils fortifièrent au mieux qu'ils purent, et se tinrent là, attendant la venue du maréchal d'Aumont, qu'ils savaient bien devoir descendre de Morlaix avec son armée. Pendant qu'ils y furent, et quelques mois après que ledit maréchal entra en cette ville, fut faite une entreprise sur ledit château du Pont, qu'ils s'efforcèrent d'exécuter la huitaine du sacre 1595, non par ceux de divers partis, car tout le quartier était en l'obéissance du roi, mais par une mortelle haine que le sieur de Coroarch, nommé Rolland du Guermeur, portait au sieur de Kerservant, gouverneur dudit château, pour quelques tours lui faits. Et n'ayant pas les reins assez forts pour s'en venger ouvertement, eut recours aux ruses et embûches : mais afin d'entendre la source de cette histoire, il nous convient de prendre la chose dans son principe.

La cause donc de ce maltalent de Coroarch contre Kerservant était que, les années précédentes, l'un et l'autre étant avec leurs femmes et familles, réfugiés à Quimper à cause de la guerre, s'entrehantaient familièrement au commencement. Or Coroarch était marié à une héritière de Roscanou en Gouëzec, qui n'avait pas plus de quinze à seize ans, laquelle avait été sauvée par un grand hasard du sac de Roscanou de parmi les flammes et plus de dix mille fourches de fer, en 1590, lorsque sa mère et grand nombre de noblesse de l'un et de l'autre sexe y furent brûlés et tués par les paysans, comme nous avons dit ci-devant; et cette demoiselle, ainsi jeune et en un âge d'être séduite, s'amouracha dudit Kerservant, si bien que la trop grande fréquentation, la privauté trop familière de l'un à l'autre, donnèrent occasion à plusieurs d'en mal parler, et spécialement à son mari d'en avoir une sinistre opinion et véhémente jalousie, joint que ses amis et parents lui en battaient souvent les oreilles, le priant d'y pourvoir pour son honneur, qui néanmoins lui était difficile d'y remédier, d'autant que le sieur de Kerservant, fort riche, était toujours bien suivi; ce que n'avait pas Coroarch, simple gentilhomme.

Néanmoins cette passion chatouilleuse de jalousie lui entra si avant dans le cœur qu'il se résolut, quoi qu'il en pût arriver, de se venger sur celui qu'il estimait son rival, non publiquement, car il n'était pas assez fort, mais par quelque secrète entreprise. Or le sieur de Kerservant avait la coutume de venir les après-soupers passer le temps au logis de Coroarch, en la rue du Frout, qui conduit à la porte des Regaires, et faisait bien souvent

y tenir le bal. Une nuit entre autres, l'amoureux y étant allé bien accompagné, Coroarch sort bien secrètement avec une honne arquebuse bien chargée, et en un coin bien caché, la nuit étant bien obscure, attendant la sortie de Kerservant, lequel ne tarda guère qu'il ne sortit, devancé de forces flambeaux que portaient les laquais, et sitôt qu'il fut sur la rue, Coroarch titre son coup, pensant emporter son ennemi; mais il ne lui donna que dans ses habits, sans aucunement le blesser, qui était bien loin de son intention, qui était de le tuer tout à fait.

Le sieur de Kerservant, étonné de ce coup, et tous ceux qui étaient avec lui, et ne sachant d'où il pouvait venir, que par présomption, ne laissa dans la suite de prendre garde à lui, et n'alla point si librement la nuit hors de son logis, et remit ses visites au jour.

Cependant Coroarch s'évada par le bénéfice des ténèbres, et ne put être remarqué. On ne fit point de recherches de cela, aussi n'y avait—il pas grand moyen de faire preuve par témoins, ce qui ne put s'exécuter. Lors fut différé à une autre occasion plus opportune.

La maladie du poursuivant était la jalousie, qui croissait de jour à autre, bien certain qu'il était trompé(1); il commença à minuter nouveau moyen

1)

<sup>(1)</sup> Nous avons supprimé le mot qui se trouve dans l'original.

de mettre ce dessein à bout, qu'il avait ci-devant résolu. Or la noblesse réfugiée en cette ville s'étant déclarée du parti du roi, en 1594, comme a été dit ci-dessus, et qu'elle se fut retirée au château du Pont, avec le sieur de Kerservant, capitaine de la place, Coroarch, combien que voisin, ne se voulut retirer, ni même se déclarer du parti des autres, et demeura sous passe-ports neutres.

Cependant il se pourvoie de belles armes et de trois bons chevaux, se tenant tantôt à Coroarch, allant et venant en cette ville, tantôt à Douarnenez, où était La Fontenelle, jusques à l'an 1595, qu'ayant pratiqué quelque nombre d'hommes, fait entreprise sur le château du Pont, non à autre fin que son dessein réussissant, après avoir tué le sieur de Kerservant, qui était son principal but, il eût la place pour sûreté de sa personne.

Il avait monté partie de ses gens jusques à vingtcinq, les autres étaient à pied déguisés en habits de paysans, les uns ayant des faix de bois, les autres autres choses dessus leurs dos, et partie aussi vides, qui se devaient couler, comme ils firent, entre ceux qui étaient chargés dedans le château.

Le jour de l'exécution de cette entreprise fut assigné au jour du sacre, pendant que le peuple et possible une bonne partie de la garnison et le capitaine Kerservant même seraient en procession à conduire le sacre. Le jour et l'heure venus, Coroarch ne manqua pas, accompagné desdits cava-

liers; les piétons s'étaient déjà avancés devant à la file, et arrivés qu'ils furent à la porte, s'avancèrent trois ou quatre ensemble, passant tout joignant ledit sieur de Kerservant, qui se promenait sur le pont du château, causant avec quelque autre de la garnison, sans prendre garde à ces prétendus paysans, et en passant l'un d'eux heurta le susdit de Kerservant assez rudement, sans y penser toutefois, lequel se détournant vers lui, dit : Qui est ce lourdaud qui me heurte ainsi? Et prenant garde de plus près, et le voyant toujours avancer dessus le pont pour entrer dedans le château, alla après demandant : Où vas-tu? viens-çà, pataud. L'autre, se détournant vers lui, lui tire un pistolet, pensant bien lui bailler dans la tête, mais le bonheur voulut qu'il ne fit que le blesser au côté de la gorge, assez légèrement, duquel coup ainsi favorable ledit Kerservant tomba par terre sur le pont, et pensa-t-on qu'il fût mort. Le soldat, qui avait nom Jean Le Guiriec, natif de Quimper, rue de Mescloaguen, après avoir tiré son coup de pistolet, poursuit sa route à grande course, pensant se saisir de la tour du château; mais trouvant le pont levé, et ne pouvant pas retourner sur ses pas, à cause du monde qui arrivait à la file au secours, gagne la muraille, où se voyant suivi de près, n'eut pas l'avis de se jeter par-dessus la courtine du château dans la douve, qui était sèche, comme firent quelques autres, et se laisse couler dedans

un créneau qu'il pensait assez large, où il dévala bien jusques aux épaules et non plus, et demeura ainsi pendu sans pouvoir s'aider des pieds ni mains; et les soldats du château y arrivant, le percèrent de plusieurs coups de hallebardes et le tuèrent.

C'était un puissant jeune homme, sous vingtcinq ans, hardi, fort et courageux, propre pour exécuter une telle entreprise, si le bonheur lui en eût voulu. Un autre jeune homme de Quimper, nommé Christophe Fer, fut pris aussi et mené prisonnier, et était en danger de courir fortune de la vie par une mort honteuse, mais il se trouva tant d'intercesseurs de ses gens et alliés que le sieur de Kerservant, sa colère passée, le mit en liberté, moyennant deux ou trois cents écus et ayant quelques égards à sa jeunesse.

Les cavaliers, qui étaient demeurés un peu derrière, comme ils espéraient que leurs gens se fussent saisis de la place, entendant le tintamare, s'avancèrent à bride avalée, pensant bien que l'entreprise eût réussi. Venant par le chemin de Plonéour au Pont, ils donnèrent de furie jusques à l'entrée de la ville; mais ayant su que leurs gens étaient pris et défaits, se retirèrent par le même chemin qu'ils étaient venus, sans se hâter, sachant bien qu'il n'y avait pas forces suffisantes en la ville qui les osassent suivre. Le capitaine fit trancher la tête au Guiriec et mettre au bout d'une pique sur la muraille, et le tronc fut pendu. Il fit aussi en pendre quelques autres.

Quant à Coroarch, chef de l'entreprise, il fut poursuivi en justice par Kerservant; et, après un arrêt de prise de corps, le fit prendre et rendre en la prison de Rennes, où il resta longtemps en grand frais et misère, jusques à arrêt définitif, par lequel il fut atteint et convaincu de la trahison et attentat du Pont, et, pour réparation, condamné à faire trois années de service au roi, à des amendes et aux dépens de sa partie. Il craignait bien une pire issue, mais les grandes sollicitations et force dames lui sauvèrent la vie, contre l'attente de plusieurs.

## CHAPITRE XXXVIII.

Comme La Fentenelle entroprend sur Quimper et s'efferce d'exécuter son entroprise.

Retournons à La Fontenelle. De ce que l'ennemi avait été contraint de lever le siége de devant l'île Tristan, et voyant la place si bonne qu'il n'y pouvait être forcé que par la famine ou trahison, qui entrent aussi bien aux fortes places qu'aux moindres, si la diligence et pourvoyance du capitaine n'y mettent ordre, lesquels deux points il avait déjà ressenti, les effets de la famine au premier siège, de la trahison depuis par un capitaine des siens, que l'on nommait La Boulle, il fait bonnes provisions pour longtemps de toutes choses nécessaires, et de plus commence à pratiquer une intelligence

sur Quimper, par le moyen des gens de guerre de la garnison, qui étaient tous gens ramassés, Normands, Poitevins, Gascons et Bretons. Ce qui lui fut bien aisé à faire, sur la crainte qu'ils avaient que la paix survenant, comme elle fit quelques temps après, ils se trouvassent dénués de moyens de vivre.

Picorée leur manquait, et croyant comme ils pourraient se rendre maîtres de la ville, ils y eussent trouvé, à leur avis, butin battant pour s'enrichir tous. Leur dessein, en ce cas, était de tuer les hommes et épouser les femmes et filles qui eussent eu quelques moyens.

De cette intelligence était fort soupçonné le capitaine Le Clou, gentilhomme poitevin, qui depuis épousa demoiselle Julienne de Coatanezre, dame des Salles, près de Quimper, douairière de Kercourtois (1). Le seigneur de Saint-Luc était lors lieutenant en l'armée du roi en Bretagne, lequel vint à Quimper pour connaître comme on s'y gouvernait; il fut imbu de ce soupçon d'intelligence d'entre Le Clou et La Fontenelle, comme en effet il y avait lieu de soupçon, d'autant que Le Clou se disait gentilhomme de bonne et ancienne noblesse, était nécessiteux et remuant; et puis il s'était retiré au manoir de Kerguelenen(2), cinq lieues de Quim-

<sup>(1)</sup> Il paraît, d'après ceci, que Julienne de Coatanezre, veuve de René du Dresnay, sieur de Kercourtois, était aussi veuve du sieur Du Clou quant elle épousa M. de Bragelonne et devint belle-sœur de sa fille.

<sup>(2)</sup> C'est à Kerguelenen qu'est né le grand du Couëdic.

per et une lieue de Douarnenez, avec son régiment, sous prétexte de tenir La Fontenelle en sujétion, avec lequel on disait qu'il conférait de nuit secrètement.

Le seigneur de Saint-Luc (1) avant eu avis de tout cela, en fit des réprimandes très-sévères audit Clou, même jusques à le vouloir retenir prisonnier et le transférer pour être puni; mais il sut si bien jouer du plat de la langue, comme en effet c'était un beau discoureur, qu'il se sauva de cet inconvénient par la promesse qu'il fit audit seigneur de se saisir de La Fontenelle et le lui rendre prisonnier en cette ville; disaut que personne ne devait avoir autre opinion de lui que de bon et loyal serviteur du roi, étant issu de famille assez connue au Poitou et ailleurs, de laquelle jamais traftre ne serait sorti; et que bien qu'il aurait eu quelques conférences avec La Fontenelle, que c'était à autre fin qu'on ne pensait, et de ce en verraiton en bref les effets; que les bons services qu'il avait rendus au roi de tout son temps le devaient rendre exempt de toute recherche et soupçon. Il supplia le seigneur de Saint-Luc de lui permettre la

<sup>(1)</sup> François d'Epinay de Saint-Luc, lieutenant-général du roi en Bretagne, en même temps que le maréchal d'Aumont, dont il était le rival près de la comtesse de Laval. Si le maréchal conquerait la Bretagne à Henri IV, Saint-Luc avait d'autres avantages à faire valoir. Il était, dit Brantôme, trèsgentil et accompli cavalier en tout, s'il en fût un à la cour, et qui est mort an siège d'Amiens, très-regretté et en réputation d'un brave, vaillant et bon capitaine. Il fut grand maître de l'artillerie de France, en 1596.

liberté et le temps de conduire son entreprise à bout, l'assurant par de grands serments qu'il ne ferait rien qu'à l'avantage du parti. Le seigneur de Saint-Luc lui ayant octroyé sa requête, il s'en retourne à sa garnison de Kerguelenen, bien disposé de satisfaire à ce qu'il avait promis à son supérieur, comme il fit; et minutant en soi-même les moyens d'y pouvoir parvenir, en feignant de continuerla trahison commencée sur Quimper, lui écrit ( à La Fontenelle) qu'il avait été en ville, où il avait parlé à ceux de l'intelligence, qu'il avait trouvés bien disposés et en bon nombre; qu'il restait seulement de conférer tous deux de quelques petits points, le priant de se trouver au lieu accoutumé à telle heure le lendemain, à petit bruit, sans suite, où il ne manquerait de s'y trouver aussi avec un seul laquais.

La Fontenelle, fort aise de cet avis, et se tenant déjà comme assuré de Quimper, renvoie sur l'heure le porteur avec promesse de s'y trouver, comme il fit. Le Clou ayant eu la réponse de ce qu'il souhaitait, envoie la nuit vingt ou trente arquebusiers à pied au lieu où ils se devaient trouver, qui se cachèrent derrière les haies, à côté du chemin où se devait faire le pourparler, et le Clou se trouva à l'heure assignée, ou un peu devant, pour être le premier audit lieu, crainte que ses gens ne fussent découverts en leur embuscade, et tôt après arriva La Fontenelle, accompagné du sieur de La Boulle, son lieutenant, qui incontinent mirent pied à terre de chaque part, laissant leurs chevaux aux laquais, entrent en conférence en l'endroit, et vis-à-vis des embûcheurs. Après s'être embrassés à la coutume, commencent à conférer de leurs affaires touchant la livraison de Quimper; mais le Clou ayant donné le signal à ses gens cachés, firent pleuvoir leur escopetterie (1) et au même instant se saisit de La Fontenelle et le retint par le collet. La Boulle et quelques laquais épouvantés se sauvèrent, La Boulle à course de cheval, qu'il eut le loisir de monter, et les autres comme ils purent.

Le Clou ayant eu ce qu'il demandait, n'en fit aucune poursuite, et sans tarder fait marcher son prisonnier, qu'il rendit de ce pas à Quimper, au seigneur de Saint-Luc, qui fut prié par ceux de la ville de le rendre prisonnier en justice, attendu les maux et ruines qu'il avait faits; mais l'avarice d'avoir sa rançon! En le rendant à Rennes, la cour l'eût bientôt jugé conformément à la clameur du peuple, qui le voulait voir pendre; mais Saint-Luc le retint prisonnier de guerre et en tira grande rançon.

Par ce moyen sortit libre, ce qui le rendit plus insolent que jamais, continuant de plus en

<sup>(1)</sup> Une escopetterie était une décharge simultanée d'escopettes (petites arquebuses) et de carabines.

plus en ses cruautés, qu'il exerça pour se faire rembourser de sa rançon. Dieu ne permit pas qu'il fût sitôt châtié de ses méfaits, mais qu'il fût réservé pour de rechef affliger son pauvre peuple, pour puis après faire de lui un exemplaire spectacle, sur une roue, comme il sera dit ciaprès (1).

(1) Ce récit ne se trouve pas dans le manuscrit.

## CHAPITBE XXXIX.

Autro pratique sur Quimpar par La Featenelle.

Ayant donc La Fontenelle payé sa rançon au seigneur de Saint-Luc, à qui Le Clou l'avait livré pour se purger du crime qu'on lui imputait, de retour qu'il fut en son île Tristan, tourne tous ses desseins et artifices sur Quimper.

Prévoyant que la guerre ne pouvait toujours durer, et même qu'il courait déjà quelques bruits de paix entre les deux partis, il désirait par un dernier coup de main faire curée et butin de ladite ville, se persuadant que toutes les commodités et richesses du plat pays y étaient resserrées. Ses capitaines l'invitaient fort à cette entreprise, se proposant de se faire à jamais riches du sac de cette ville s'ils y pouvaient entrer; que ce n'était chose si difficile, n'étant forte ni curieusement gardée; que la garnison était des gens de guerre ramassés, bien aisés à pratiquer sous l'espérance de bien faire leurs affaires; que le capitaine de la ville, qui était le sieur de Kermoguer, nommé Julien du Pou, n'était pas homme de guerre, et n'avait pas de créance ni envers l'habitant, ni soldat.

Il commencèrent donc, chacun de son côté, à faire leurs pratiques, et eurent sans grandes difficultés intelligences avec quelques capitaines de la garnison, entre autres au capitaine Baulieu, un autre nommé Lavallez, gascon, et quelques autres, et même quelques-uns de la ville, comme le lieutenant particulier du siége, nommé Jacques Le Borigné; quelques-uns de l'église furent aussi suspects de savoir tout le complot : l'on m'en donnait aucun avis. On sut incontinent en cette ville qu'on y pratiquait intelligence, et que La Fontenelle y était du tout porté, mais ne sut-on sitôt ceux qui en étaient.

Il y avait un sergent-major en l'île, qu'on appelait le capitaine Marcille, italien napolitain, qui était marié à la sœur d'un chanoine de cette ville, qui se nommait maître Jacques Gavaing. Ce Marcille, en considération de cette alliance, par le moyen d'un prêtre réfugié en l'île, donnait avis au capitaine et au sénéchal de Quimper de tout ce qu'il pouvait découvrir de préjudiciable, et non sans grand danger de sa personne, s'il eût été découvert. Si bien que chacun jour on découvrait des nouvelles 'de ce que machinaient les ennemis, même tout le progrès de l'affaire, et avis de ne point trop se fier en la garnison et de regarder de près aux actions d'un chacun, sans nommer toutefois personne. Or tous les avertissements étaient par paroles et rien par écrit, d'autant même que Marcille ne savait écrire, et on se rapportait au dire du prêtre.

Une fois entre autres, sur le soir, au mois d'avril 1597, le prêtre arriva en grande hâte, assurant le gouverneur que La Fontenelle avait fait, la même vêprée, monter presque toute la garnison à cheval, qui était de cinq à six cents hommes de main, avec appareil de trois à quatre charretées d'échelles, tant de bois que de cordes, qu'il amenait ici, et devait arriver sur la minuit ou environ, avec commandement d'y faire tous leurs efforts, leur abandonnant le pillage, et que leur résolution était de tuer tous les hommes et de se marier aux veuves et filles; avertit aussi le gouverneur de la grande intelligence qu'ils disaient avoir dedans la ville.

Comme il interrogeait de plus en plus le prêtre, voici arriver un autre prêtre, de la part dudit Marcille, qui assure que la compagnie et équipages qu'avons dit étaient partis avant lui dudit Douarnenez avec force échelles; qu'ils s'étaient dérobés par des sentiers et chemins écartés pour n'être par

eux découverts, et qu'ils devaient arriver par-devers le Stang-Bihan (1) pour plus secrètement faire leurs approches à la muraille d'entre Saint-Antoine et la tour Bihan, et en même temps devaient donner l'alarme du côté de la Terre-au-Duc et rue Neuve, pour y faire courir les habitants, afin que, pendant ce temps, leur intelligence leur eût donné moyen par les échelles d'occuper une des portes de la ville.

Le gouverneur, après tous ces avis, ne doutant plus de l'entreprise, et s'assurant qu'il serait visité cette nuit, jette une compagnie de gens de pied environ les neuf à dix heures du soir hors la ville, par la porte Médard, avec ordre s'aller embusquer vers le Stang-Bihan, par où devaient venir les ennemis, et les charger s'ils en voyaient la commodité. Ceux qui sortirent, pour la plupart, étaient suspectés d'être de l'intelligence, et cela fut fait à dessein, le gouverneur aimant mieux les avoir dehors que dedans, avec lesquels néanmoins il y en avait d'autres qui devaient prendre garde à leurs actions et discours.

Cette compagnie se va donc mettre en lieu où elle pouvait porter dommage à l'ennemi, et se sauver au besoin en cas qu'ils eussent été faibles, comme ils l'étaient. Ils ne furent guère à la haie qu'ils ne sentirent la venue de La Fonte-

<sup>(1)</sup> Le Stang-Bihan est situé à un demi-quart de lieue au nord-ovest de Quimper, au-dessus de la rive gauche du Steir

nelle. La nuit était très - obscure, si bien qu'il était impossible de se voir les uns les autres; seu-lement entendait - on les bruits de quelques chevaux et laquais, qui précédèrent le gros en forme d'avant-garde, lesquels étaient parvenus vis-à-vis l'embuscade. Elle se découvre, et derrière la haie lâche l'escopetterie tout d'un coup, qui étonna les autres, qui de ce pas retournèrent en diligence à leur gros, et tous ensemble se sentant découverts reprirent le même chemin par où ils étaient venus, et les nôtres, craignant d'être chargés, étant en si petit nombre, se retirèrent à travers les champs aux faubourgs de ladite ville.

L'entreprise de La Fontenelle, pour le coup rompue, ne laissa pas de continuer, se promettant que quand bien il ne se pourrait emparer de la ville par ruses, qu'il l'aurait de vive force, au moyen des traîtres qu'il entretenait toujours fort soigneusement à sa dévotion, les repaissant de nouvelles espérances. Le gouverneur de la ville connaissait bien les traîtres, tous les jours averti d'y mettre ordre et de pourvoir à sa sûreté propre et à celle de la ville; mais soit qu'il craignit quelque sédition, s'il eût rien remué, ou qu'il le sit par négligence et pusillanimité, comme il est plus vraisemblable, n'en faisait aucun compte, non pas seulement de leur en parler, et néanmoins leur dessein était de le poignarder le premier, si l'entreprise eût réussi.

La bonne garde que faisaient les habitants toutes les nuits, se défiant de la garnison, suppléait à la paresse du gouverneur, peu né pour la guerre. La Fontenelle voyant toutes ses entreprises, même les plus secrètes, tourner en fumée, sans savoir d'où venait son mal, propose en soi-même d'user d'autres voies, n'ayant rien plus à cœur qu'une fois se voir maître de Quimper, pour se venger de quelques particuliers, desquels il se sentait offensé, et entre autres du capitaine Clou, qui l'avait par trahison, et sous le nom d'ami, pris prisonnier, que pour aussi le riche butin et prisonniers de marque qu'il espérait y faire. Il entreprend d'être assez fort pour l'emporter d'abordage, voire en plein jour et enseignes déployées, étant secondé de son intelligence.

Pour y parvenir, il mande secrètement toutes les garnisons des places de son parti, comme Hennebond, Vannes, Pontivy, Comper, et de la tour de Cesson près Saint-Brieuc, lesquelles, rendues à Douarnenez à jour certain, on en eut aussitôt avis à Quimper, par le moyen dudit Marcille, sans autrement être informé de leur dessein, que par présomption, que cette belle visite s'adressait pour la prochaine nuit.

A Quimper, cela étant passé, le lendemain, personne ne présumait qu'ils eussent eu l'audace de se présenter à découvert en plein jour. La nuit, on fit bonne garde aux murailles et aux places pu-

bliques de la ville, prévoyant aux périls de dehors et dedans. Le lendemain, qui fut le trentième de mai 1597, au matin, il fit (La Fontenelle) monter toutes ses troupes à cheval, tant argoulets que chevau-légers (1), avec ses gens de pied qui suivaient, le tout montant à mille ou douze cents hommes, et s'acheminent en désordre à Quimper, drapeaux au vent et tambours battant, avec une merveilleuse résolution de l'emporter; et de fait, sous cette folle assurance, ils firent partir par mer nombre de bateaux, et par terre force chariots pour en transporter le pillage à Douarnenez.

On n'attendait rien moins à Quimper, que ces hôtes nouveaux, croyant, comme dit est, qu'ils ne sussent jamais venus de jour, et toute cette matinée le fort avait été sermé, si bien que Marcille n'avait pu avertir comme il avait accoutumé, et n'en sut-on rien jusques à les voir aux rabines de Pratanras de dessus les murailles de la ville, qui se trouva un peu troublée au commencement, croyant le mal plus grand, c'est-à-dire les sorces de l'ennemi, qu'elles n'étaient. Chacun court aux armes, la muraille est bordée, les portes sermées; chacun faisait son devoir, mais il y avait lieu de prendre garde aussi bien à ceux du dedans qu'à ceux de l'ennemi que nous voyions approcher les

<sup>(1)</sup> Les argoulets étaient , ou des arquebusiers ou des carabins. Ces derniers noms emportent avec eux leurs significations.

Un chevau-léger était alors un cavalier légèrement armé. Ce mot était pris par opposition à homme d'arme, qui devait être armé de toutes pièces.

enseignes arborées, car c'était chose assurée qu'il n'eût jamais entrepris d'y venir de jour, sans qu'il se tenait fort de quelques capitaines de la garnison dudit Quimper, Normands, Poitevins, Gascons, et entre autres du capitaine Beaulieu de Grenade et autres de même farine, comme Lavallez, gascon, lesquels et ceux de leur intelligence avaient avis du jour et l'heure que La Fontenelle et ses troupes devaient arriver à la vue de Quimper : c'est pourquoi on connaissait assez, à leur façon de faire, qu'il y avait quelques anguilles sous roche; car, la plupart de la nuit et la matinée, ils se promenaient ensemble, allant, venant, faisant les empressés, mais tristes et comme éperdus, n'ayant en aucune façon résolution ni contenance, ce qui fut de bonne heure remarqué en eux. Cela faisait penser que tels étonnements ne leur venaient pas sans causes.

Ils voyaient les habitants si bien sur leurs gardes qu'ils craignaient que ne pouvant effectuer leur chef-d'œuvre, on en vint ensuite à les découvrir, qui eût été leur ruine. Et de fait, si, dans la suite, on eût voulu à Quimper en faire recherche, il y en eût eu bien en peine.

Environ les dix heures de ce dit jour, on aperçoit de dessus les murailles de ladite ville les troupes de La Fontenelle, aux rabines de Pratanras(1),

<sup>(1)</sup> Prantanras est un château sur la route de Quimper à Douarnesse, situé à trois quarts de lieues de cette première ville. Il a longtemps appar-

qui venaient en assez bel ordre tenant leurs rangs, chacune compagnie sous son enseigne, comme s'ils eussent eu l'ennemi en tête, les tambours battants, ce qui étonna au commencement un peu, les croyant un peu plus forts qu'ils n'étaient, vu que son intelligence du dedans le rassurât.

Et de fait on avait reçu le jour précédent un avis de la part de la dame de Kerharo (1), assez confus toutesois. C'est que La Fontenelle étant avec nombre des siens au Guilguiffin, demeure ordinaire de ladite dame, on commença à parler de Quimper et de quelques menées que l'on disait y avoir. Et sur ce que ladite dame n'ajoutait pas beaucoup de foi à ce qu'il disait, il lui dit : Madame, Quimper est aussi bien à moi que la robe que vous portez est à vous ; et ne me tenez jamais pour honnête homme, si je ne vous en fais voir les effets plus tôt quevous ne pensez. Cet avis 'ne limitait temps, ni jour, ni heure, tellement que l'on ne s'y pouvait préparer qu'à l'aventure; néanmoins cela servit beaucoup, car un chacun s'en rendit plus vigilant, le gouverneur de Quimper avant assuré les habitants qu'il avait eu avis qu'il y avait une entreprise sur la ville.

Or, ce qui faisait à l'ennemi tant présumer

tenu à la maison de Lesongar. Le comte De la Mark, descendant immédiat du sanglier des Ardennes, dont la mère était bretonne, le vendit à M. de Madec-

<sup>(1)</sup> La dame de Kerharo était la belle-mère de Jean de Plœuc, du Brignou en Léon, à qui sa fille, Anne de Tyvarlen, avait apporté les terres de Kerharo et du Guilguiffin.

d'emporter cette ville, était qu'il savait bien que la garnison était lors petite, dont il y avait une partie et des capitaines même de sa dévotion; que le secours était loin ; qu'il n'y avait aucune cavalerie dans la ville, mais seulement quelques gens de pied; que les habitants n'étaient aguerris et perdraient cœur sitôt qu'ils verraient l'ennemi dehors et dedans; que la ville est de grand circuit, mal peuplée et de grande garde; et puis ceux de son intelligence devaient conseiller le gouverneur de faire faire une sortie sitôt que l'ennemi serait entré en la Terre-au-Duc, car il devait donner là premièrement, comme il fit, en laquelle sortie devait être part des traîtres qui seindraient être repoussés et en leur retraite donnaient entrée, tenant la porte ouverte à l'ennemi pour y entrer pêle-mêle, chose souvent arrivée ailleurs, même sans aucune intelligence.

La ville, émue de voir les troupes des ennemis s'approcher si brusquement, les uns couraient aux murailles, les autres aux portes, entre autres à la porte Médard, où semblait être le plus grand danger, ayant toujours l'œil sur ceux que l'on connaissait être soupçonnés de trahison, un chacun bien délibéré de faire bon devoir.

Mais, de bonne fortune, et comme d'une particulière permission divine, le seigneur de Kerollain, nommé Jean Jégado (1), brave et vaillant

<sup>(1)</sup> Suzanne le Prestre, sœur du sieur de Lézonnet, avait épousé Jean J.

cavalier autant qu'autre de son temps, époux de la dame héritière de Trémillec, faisant sa demeure, en temps de paix, en sa maison de Kerlot, près de cette ville, et à cause de la guerre en celle de Concarneau, dont il était gouverneur, quelquesuns disent lieutenant du jeune Lézonnet, son neveu, pendant son bas âge; ledit de Kerollain, déjà parti ce jour-là de bon matin de Concarneau, lui septième, compris son trompette, arriva à Quimper pour quelques siennes affaires, environ les neuf heures, sans songer en aucune rencontre, ni rien savoir de ce qui se passait à Douarnenez. Il ne faisait que descendre en son auberge, au Lion-d'Or, près la porte Médard, dedans la ville, quand on commença à crier alarme. Il fut fort aise de s'être trouvé, quoique par hasard, en si belle occasion de faire à la ville et au public un si signalé service.

L'ennemi étant arrivé près de la chapelle de Saint - Sébastien, où sont à présent les capucins (1), les argoulets ou carabiniers à cheval mirent pied à terre et donnèrent surieusement à une barrière qui est à l'entrée du saubourg, visàvis de la rue par laquelle on va à Saint-Jean

gado , sieur de Kerollain. Elle fut mère de Jean Jégado , sieur de Kerollain , qui sauva Quimper lors de cette entreprise.

C'est le fils de Jean Jégado et de la dame de Trémillec-Kerlot, Pierre de Jégado, sieur de Kerollain qui fonda l'abbaye de Kerlot, dans son château de Kerlot en Plomelin, le 26 mars 1652. Elisabeth de Jégado, sa sœur, en fut la première abbesse.

<sup>(1)</sup> Aujourd'hui les dames du Sacré Cœur.

(1), et l'ayant gagnée poursuivirent leur pointe jusques à la place Saint-Mathieu, donnent au travers à corps perdu. Le trompette sonna la charge si bien qu'il (Kerollain) les étonna, croyant qu'il eût quelque gros de cavalerie, de laquelle ceux qu'ils voyaient fussent les avant-coureurs, et ne pouvant soutenir davantage commencèrent la retraite.

Cependant un nombre de la jeunesse de la ville, environ quarante ou cinquante, qui suivaient la cavalerie de Kerollain, se ruent à la faveur des gens de cheval et tous ensemble les chargent si furieusement qu'ils prennent tout à fait l'épouvante, de telle sorte qu'ils laissèrent nombre de leurs bidets et armes. Il se trouva un d'entre eux qui était boiteux, qui, voyant le sieur de Keroliain venir à lui, au milieu de la place Saint-Mathieu, eut l'assurance de l'attendre de pied ferme, l'arquebuse en joue, et comme il lui allait fendre la tête de son épée, il le tira, comme l'on dit, à brûle-pourpoint, lui donnant dans la cuirasse, et lui brûla toute son écharpe qu'il portait par-dessus son habit. Le sieur de Kersandry, qui venait après le sieur de Kerollain, tua ledit soldat.

Un autre bonheur survint et arriva à ceux de la ville au même temps, c'est que le capitaine Magence, qui avait environ deux cents hommes de pied, était arrivé au faubourg de la rue Neuve, venant

<sup>(1)</sup> Le rue Vis.

de devers Scaër ou le Faouët. Etant assez fatigué du chemin, se trouva à point pour avoir part au gâteau; car oyant le bruit, et informé de ce que pouvait être, comme s'il fût venu tout exprès, et n'étant pas encore logé, ni la ville ne sachant pas sa venue, fit avancer ses gens en toute diligence, et partie par le pont de Locmaria, les autres par la rivière, commencent à charger et les fuyards et le gros même qui était à Saint-Sébastien, de manière qu'ils ne purent plus soutenir, et s'en retournèrent avec leur courte honte par le même chemin qu'ils étaient venus, ayant laissé de leurs gens plus de quarante de morts et plus de deux fois autant de blessés, qu'ils emmenèrent dedans des charrettes qu'ils avaient fait rendre pour transporter les dépouilles de Quimper.

Il fut aussi pris environ cinquante bidets et de belles armes.

Pendant que cette sortie durait, il y avait à la porte Médard une grande confusion d'hommes de tout âge qui en un besoin eût été plus préjudiciable qu'aidant à la défense de la ville, en cas que l'ennemieût repoussé les nôtres et qu'il se fût présenté à la porte, et aux conspirateurs de s'en emparer, car on était si pressé que l'on n'eût su tirer son épée, et en cette presse étaient les conspirateurs et suspects. Et y avait aussi le seigneur de Kermoguer, gouverneur lors de la ville, qui n'était pas grand guerrier, qui tenait toujours la grande porte et la po-

terne d'à côté toute ouverte, ce que le capitaine Lespine trouva mauvais, et dit au gouverneur: Monsieur, on craint qu'il n'y ait quelques intelligences céans; si ainsi, et que l'ennemi repousse nos gens, voilà le vrai moyen qu'ils entrent avec les fuyards, pour ce quoi obvier il est besoin que l'on ferme cette grande porte et laisser la poterne seulement ouverte; et cependant, s'ils repoussent les nôtres, ils se pourront retirer en sûreté dans cet éperon, sous la courtine. Ce qui fit que soudainement le pont fut levé et la grande porte fermée, qui donna une grande assurance à ceux de dedans, d'autant qu'il ne demeurait que la poterne ouverte par où il ne pouvait passer qu'un homme à la fois, encore à peine, et n'y eût su passer armé que bien difficilement.

J'ai dit ci-dessus que La Fontenelle s'assurait si infailliblement de Quimper qu'il avait fait amener charrettes par terre, gabares et bateaux par mer, pour emporter le butin de la ville; j'ai dit aussi que les charrettes s'en retournèrent chargées de blessés, et quant aux bateaux, étant déjà arrivés à Benaudet (1), et oyant comme le jour s'était passé, frustrés de leurs espérances, s'en retournèrent à vides comme elles étaient venues.

<sup>(1)</sup> Benaudet est un port à l'embouchure de la rivière d'Odet, à trois lieues de Quiraper. La compagnie des Indes, au commencement du sièce dernier, balança longtemps pour y construire le port qu'elle fonda ensaite à Lorient.

La cavalerie de l'ennemi, pendant que les gens de pied avançaient leur retour, s'en va en un parc près de Créac'hmarc'h, à vue de la ville, pour faire quelques bravades, sur lesquels on tira de dessus les murailles de Saint-Nicolas trois coups de canon, qui ne firent aucun effet. Cela fait, ils se retirèrent, et pour soulager leurs blessés logèrent pour cette nuit à Pratanras, non sans crainte d'être attaqués par les nôtres, qui se contentèrent toutefois d'avoir repoussé, sans perte d'un seul homme, un si grand péril de vie et de bien, et avec une assez notable perte et honte de l'ennemi, qui furent un jour et une nuit morts tous nus en la place publique. Mais le lendemain on les fit enterrer dans le cimetière de Saint-Mathieu, ne leur refusant, les habitants, aucun devoir d'humanité.

L'honneur de cette journée, au jugement de tous, est dû au sieur de Kerollain, que Dieu suscita si à propos pour être le conservateur de la ville et des habitants, sans lequel sans doute elle eût été prise; et Dieu sait quelles cruauté et tyrannie y eût commises cette troupe de voleurs, qui ne respirait que le sac de cette pauvre communauté, et mettant, comme ils avaient entrepris, tous les hommes à mort, et des femmes et des filles mille insolences, ou du moins les prendre à femmes, et par ce moyen faire une nouvelle bourgeoisie de scélérats au lieu et place de tant de gens de bien, d'habitants et de réfugiés qui y eussent été égorgés.

Ledit seigneur de Kerollain a, dès ses jeunes ans, toujours montré grand indice de sa future vertu, ne se plaisant à autre chose qu'à l'exercice des armes : il fit son apprentissage avec son oncle le feu sieur de Lézonnet, gouverneur de Concarneau au commencement de cette guerre. Depuis l'an 1590, quand la garnison allait à la guerre, s'il y avait rencontre de l'ennemi, il se trouvait toujours des premiers aux coups, et en rapportait avantage et honneur. Au siége de Crozon, ci-dessus mentionné, qui fut le plus mortel de tous ceux qui aient été de notre temps en Bretagne, il se fit remarquer à l'assaut des plus hardis et résolus, fut par plusieurs fois renversé à coups de pique du haut de la brèche dans le fossé, dont se relevant et remontant, faisait plus que son âge ne portait, et pour témoignage de sa valeur y recut un coup de pique dans la face, qui la lui défigura beaucoup, donnant le long de la joue jusques à l'oreille.

Je sais que le capitaine gascon Magence a aussi part à l'honneur de cette journée, mais non à l'égal de l'autre; car, avant qu'il fût aperçu par l'ennemi, il était déjà en épouvante à la Terre-au-Duc, et repoussé. Toutefois, il y a apparence qu'après s'être reconnu combien sottement il s'en était fui, il fût retourné avec plus de résolution; mais quand il se vit chargé de ce côté, il crut qu'il ne gagnerait que des coups à réitérer le combat, et prit le parti de la retraite, comme nous avons dit.

## CHAPITRE XL.

Bouarnemes assiégé de rechef. (1)

La même année 1597, le pays ne pouvant plus supporter l'insolence, cruauté, barbarie de La

(1) Le chanoine Moreau abandonne ici le héros de cette narration, sans raconter comment la justice humaine finit par l'atteindre et l'envoya devant Dieu chargé de tous ses crimes, en le faisent passer par le supplice de la roue.

Le duc de Mercœur ne voulut point qu'un tel brigand fût compris dans le traité qu'il passa avec Henri IV. Mais La Fontenelle n'ayant point rendu Donarnenez, devant qui trois expéditions avaient échoué, fit un traité particulier qui lui en conserva le commandement et d'autres honneurs et avantages. Henri IV voulait pacifier entièrement son royaume, et plusieurs historiens disent que tout cela était entièrement stipulé dans des articles secrets accordés au duc de Mercœur: nous aimons à en douter. Les lettres d'abolition qui lui furent accordées auraient pu être demandées par ce prince, mais il lui importait peu que La Fontenelle fût continué dans le commandement de Douarnenez, ce qui eut lieu le 20 mars 1598, et créé capitaine de 50 hommes d'armes, le 26 avril suivant. Il paraît qu'il était parvenu à se faire acheter cher. Mais

Fontenelle, qui allaient de jour en jour en empirant, et que la perte et honte qu'il avait reçue aux faubourgs de Quimper le rendait comme enragé, on fut comme contraint de l'assiéger pour la seconde fois, où se trouvèrent les seigneurs de Sourdéac, le baron de Mollac de Kergournadec'h (1), ayant appelé les garnisons des places de la Basse-Bretagne, qui tenaient leur parti, comme de Quimper, de Dinan, de Morlaix, de Tonquédec, de Guingamp, avec un régiment de Suisses sous la con-

ses crimes étaient trop nombreux pour qu'on n'eût pas oublié d'en relater queques-uns dans ses lettres d'abolition. Aussi, ayant été soupçonné d'avoir trempé dans la conjuration du maréchal de Biron, et les preuves ne se trouvant pas assez fortes contre lui, il fut accusé du viol de la dame de la Villeruault en face du gibet où il faisait pendre son mari. Cette bagatelle avait été oubliée dans les lettres d'abolition, ainsi que l'enlèvement d'une riche héritière au pays de Léon, dont il avait fait sa femme.

Elle se nommait Marie le Chevoir ; elle était fille et héritière de Lancslot le Chevoir, sieur de Coatelan, (en la paroisse de Prat, près Lannion) et de Renée de Coatlogon, qui avait épousé en secondes noces le sieur de Mézarnou (Parcevaux.)

Il fut condamné, par arrêt du grand conseil, à être rompu vif, après avoirété appliqué à la question ordinaire et extraordinaire. L'arrêt fut exécuté en place de Grève, en 1602; il resta six quarts d'heure sur la roue.

(1) Sébastien de Rosmadec, baron de Mollac, était sieur de Kergournadec'h (du chef de sa femme, Françoise de Kerhoënt, fille de Marie de Pheuc,
dame de Coatanfao, et petite-fille de Jeanne Coëtquelfen, dame de Kergournadec'h. Cette dernière représentait cette famille, premier type de la chevalerie en Bretagne, dont, d'après la légende, un des seigneurs avait assisté
Saint-Pol-de-Léon lorsqu'il combattait le dragon. On voit encore, depuis la
presque démolition du château de Kergournadec'h, un tableau, au château de
Kermenguy, qui, sur trois plans différents, représente le chevalier de Kergournadec'h combattant le dragon pendant que Saint-Pol l'assiste de ses prères;
puis Saint-Pol promenant le dragon vaincu, accompagné du chevalier vainquear;
enfiu Saint-Pol précipitant le dragon dans la mer, à la pointe de l'île de Batr,
toujours accompagné du seigneut de Kergournadec'h.

duite du capitaine Erlac, aussi suisse; de Corlay, de Quintin, de Concarneau, du Pont, et de toutes les autres places dans lesquelles il y avait garnisons.

Ce beau siége, aussi témérairement entrepris que mal poursuivi, dura un mois on six semaines, avec aussi peu d'avancement le dernier jour que le premier, étant l'ennemi dans une place avitaillée de toutes provisions. Or, quand il y eût eu devant trente mille hommes, qu'ils eussent été soutenus, ils n'y eussent rien fait, et n'y avaient à craindre que la famine ou trahison, chose à quoi on avait fort bien pourvu.

Le sieur de Sourdéac voyant que c'était temps perdu que de prolonger le siége, honteux toutefois de le lever, s'absente, feignant aller quérir nouvelles forces en Léon, tant d'hommes que de munitions de guerre, et sous ce prétexte se retire du camp à Brest en sa garnison, laissant le baron de Mollac pour commander en son absence. On l'attendait de jour à autre audit siége, mais en vain; on lui écrivait chaque jour ce qui se passait, à quoi il ne répondait. Finalement on l'avertit que secours venait à l'ennemi, comme il était vrai. Lors il écrivit qu'il était d'avis que le siége fût levé, et que le canon qu'il avait fait rendre là de Brest fût rendu en sûreté à Quimper.

Le baron de Mollac ayant communiqué ses lettres aux capitaines, ils furent de même avis, se souvenant néanmoins de ce que dit l'un d'eux, quand ledit de Sourdéac partit du camp, qu'il s'en allait, mais que ce n'était pas pour retourner.

Pendant le siége il y avait escarmouche tous les jours; ceux du fort sortaient bravement sur le sablon qui est entre le fort et la terre, quand la mer est basse, avec peu d'esset toutesois de part et d'autre.

Une certaine nuit assez obscure, en pleine marée, et lorsque les assiégeants se doutaient le moins, les assiégés firent une sortie de quelque cent cinquante ou deux cents hommes, qui se vont ruer sur le quartier du capitaine Magence, du côté de Tréboul, qu'ils attaquèrent dedans leurs tranchées et en tuèrent quelque nombre au commencement, avant qu'ils aient pu être secourus, d'autant qu'ils avaient été surpris. Entre autres y mourut des premiers le capitaine Magence, en bien faisant, comme il avait toujours de coutume, et quelque douzaine des siens avec quelques-uns des assaillants. Ce capitaine sut fort regretté des siens, et à la vérité il était regrettable pour sa valeur, honnêteté, modestie; aussi lui fit-on à Quimper obsèques fort honorables, mémorant de son assistance à cette ville contre La Fontenelle.

Son corps y étant rendu, le clergé, où était l'évêque, alla en bel ordre le recevoir jusques à la porte Médard, et rendu à Saint-Corentin, après lui avoir fait un solennel service, fut inhumé en une vieille tombe d'évêque élevée sous la voûte,

en la chapelle de la Trinité (1), au haut de l'église, vis-à-vis la tombe de Gracien de Monceau, du côté de l'évangile. Ladite tombe est fort antique, portant date de l'an mil deux cents. Etant ouverte. elle était par-dedans comme toute neuve et fraiche, comme si elle eût été faite depuis huit jours, et n'y avait aucun ossement ni cendre par-dedans. Si l'on vient ci-après à ouvrir ladite tombe, et trouvant des ossements que l'on prit pour reliques, on se trompera de beaucoup, car ils seront d'un capitaine gascon, et n'y en a point d'autres; ce que je puis dire pour avoir vu ouvrir et fermer la tombe lors dudit enterrement; et combien que l'on fût assez disposé à lui faire de grands honneurs à ses funérailles, néanmoins ne le devait-on pas mettre dans un tombeau d'évêque; mais la grande amitié que lui portait notre évêque Charles de Liscoet fut cause qu'il ordonna qu'il y eût été mis, ce que le chapitre et le peuple même trouva incongru, icelui n'étant que capitaine d'un régiment de gens de pied, et qu'il y avait des places assez en un si grand temple où il eût pu être inhumé condignement à son mérite, encore qu'il fût bon gentilhomme, et tel que le sieur de Lestialla, gentilhomme bien moyenné, lui avait accordé sa sœur en mariage, du consentement dudit évêque, qui était oncle de Lestialla (2).

<sup>(1)</sup> Aujourd'hui la chapelle de la Victoire.

<sup>(2)</sup> Nous avons vu dans le courant de ces mémoires que M. du Liscoët,

Les assiégeants donc, bien assurés qu'il venait du secours aux assiégés, dont le gros se faisait à Hennebond, des garnisons de Vannes, de Pontivy, de Hennebond et autres du parti du duc de Mercœur, et ayant eu ordre du seigneur de Sourdéac de lever le siége, se retirèrent à contre-cœur de devant Douarnenez, et arrivèrent à Quimper avec le canon et le bagage. Le lendemain, de grand matin, ils partirent de Quimper secrètement, s'acheminèrent à grande traite vers Quimperlé, où ils pensaient trouver à l'improviste le secours, qui était conduit entres autres par le sieur de la Grandville, cinquième fils d'Aradon de Quinipily en Vannes, dont l'aîné était gouverneur; le second, nommé le sieur d'Aradon; le troisième, évêque de Vannes, nommé le sieur Du Plessis; le quatrième, nommé le sieur de Camors, qui tenait la campagne sans logements; le cinquième était le sieur de la Grandville (1), fort jeune seigneur, et qui avait aussi belles qualités de valeur, d'étude, de modestie, de diligence; bref, c'était le plus jeune de tous, et qui possédait seul le profit de tous ses frères.

évêque de Quimper, était beau - frère de M Le Prestre de Lézonnel : Charles Le Heuc, sieur de Lestialla, avait épousé Jeanne de Jégado, leur nièce.

<sup>(1)</sup> Un autre d'Aradon, sieur de la Grandville, gouverneur de Hennehord pour la Ligue, a laissé des mémoires imprimés à la suite du second volume de l'histoire de Bretagne de Dom Taillandier. C'était un des alnés des frères d'Aradon.

Ce fut celui – là qui, au grand péril de lui et de toute sa troupe, se trouva au secours de Quimper assiégé par Lézonnet, comme a été dit ci-dessus. Il ne pouvait pas avoir plus de vingt – deux ans.

## CHAPITRE XLI.

Combat de Gulmerc'h (1).

Le baron de Mollac, avec ce qu'il pouvait avoir de Français et le régiment de Suisses, qui était de sept à huit cents hommes, par une très-grande diligence, étant arrivé à Quimperlé, trouve que l'ennemi avait déplacé et pris le chemin à travers pays entre Quimperlé et le Faouēt, et qu'il pouvait bien être vers Guiscriff ou Scaër, ce qui fit au baron tourner tête. Cependant le sieur de la

<sup>(1)</sup> Kymerc'h ou Quimerc'h , ancienne bannière passée dans la maison de Tinteniac par le mariage de Françoise de Kymerc'h avec Pierre de Tinteniac, grand-père de celui dont il est question dans cet article, est simé près de Rannalec, sur le bord d'un étang, entouré d'une forêt, sur la garche de la route de Bannalec à Quimperlé.

Grandville ayant appris par espions que l'ennemi le cherchait, vint le rencontrer à Kymerc'h. Les autres, de ce avertis, en furent fort aises, et s'y en vont avec une forte résolution de se bien frotter.

La rencontre fut donc en la rabine de Kymerc'h, vis-à-vis du château. Ceux de l'union, qu'on appelait, par un nom odieux, ligueurs, tinrent entre la rabine et ledit château, espérant en être favorisés, si besoin en était y avoir retraite, d'autant que le seigneur dudit château avait jusques alors tenu le même parti qu'eux, savoir celui du duc de Mercœur; et voulant s'assurer de cela, il leur fit faire réponse qu'il était neutre et ne se mêlerait ni pour les uns ni pour les autres, et n'ouvrirait sa maison à aucun; ce qui fâcha beaucoup les ligueurs, qui ne laissèrent néanmoins de bien faire et de mettre leurs espérances en leur valeur.

Ils attendirent donc en cette résolution l'ennemi, qui les venait trouver aussi allègrement au long de la rabine. A l'arrivée, la charge fut fort furieuse et sanglante, et s'acharnèrent si opiniâtrément les uns contre les autres, qu'après six heures de combat on jugeait que, depuis la bataille des Trente, il ne fut pas plus vigoureusement combattu. Le plus grand échec fut en un parc de genêt entre le château et le chemin, auquel, comme sur un théâtre, chacun parti joua sa tragédie au péril de son sang, plusieurs fois repous-

sant et plusieurs fois repoussé, tantôt battant et puis battu.

Le baron de Mollac n'oublia rien, comme étant le chef, tout dépendant de lui, étant brave et vaillant capitaine, se fourrant aux plus grands dangers, faisant devoir de capitaine et de soldat.

Si les Suisses eussent aussi bien fait que les Français, le combat n'eût pas tant duré; mais la charge était si chaude qu'ils ne voulaient que difficilement saisir la haie; cependant le capitaine Erlac, avec une partie des siens, fit fort bien. Ceux de la Grandville n'en faisaient pas moins, que bien à propos rafraîchissaient les leurs à mesure qu'il en était besoin ; et ledit Grandville, monté sur un grison bien maniable, se faisait remarquer pardessus tous les autres, même en cette mêlée, jusques à ce que, chargeant les Suisses, pensant les rompre, il fut atteint d'un coup de pique au défaut de la cuirasse, dans les flancs, duquel coup il fut abattu de cheval et tué sur la place, qui fut le seul de marque qui en mourut de leur parti, mais ce seul équivalait bien un grand nombre d'autres. Il fut fort regretté, même des ennemis et de tous ceux qui le connaissaient pour l'avoir vu ou de réputation. Aussi était-il beaucoup recommandable, et avait-il de belles qualités et plus que son âge ne portait.

Ceux de cette ville de Quimper plaignirent sa mort et avec raison. Sans lui, qui arriva avec un secours fort à propos, Lézonnet se serait emparé de la ville au détriment de plusieurs; et encore qu'ils eussent changé de parti depuis, si ne laissèrent-ils pas de le regretter.

Le sieur de Lestialla, qui était de la compagnie du baron de Mollac, se saisit de son cheval, qui était fort beau, comme nous avons dit un peu auparavant. Il fut plus prompt au butin qu'au combat; aussi ne fut-il pas blessé. De la part des royaux y moururent les sieurs de Kersalaun, jeune, à marier, et Beaulieu, capitaine d'une compagnie de gens de pied, et plusieurs autres gentilshommes du pays et soldats, desquels je n'ai pas oui les noms, mais plus de Suisses que d'autres, qui furent furieusement chargés dedans ledit parc, lorsque le sieur de la Grandville y fut tué. N'ayant d'autre haie que leurs piques, leur capitaine Erlac y fut blessé en une jambe, dont il guérit peu après. Le baron de Mollac y fut aussi atteint dans un pied d'une légère blessure.

Le seigneur de Kymerc'h (1), qui porte le surnom de Tinteniac, étant au haut d'une tour de son château de Kymerc'h, jugeait des coups en sûreté, car il voyait tout ce qui se passait mieux que s'il eût été du combat, n'étant pas plus éloigné que la portée de l'arquebuse. Le nombre fut grand d'une et d'autre partie, mais plus grand

<sup>(1)</sup> Il se nommait Michel Colomban de Tinteniac.

du côté des royaux; toutefois la perte fut plus grande de l'autre par la perte du sieur de la Grandville leur chef. Aussi était-il impossible qu'il n'y eût beaucoup de sang répandu en six heures de combat d'une telle animosité que l'on n'en pouvait voir de pareille. Voilà en somme la ruineuse rencontre de Quimerc'h.

CHAPITRE

## CHAPITRE XLII.

Déceuverte remarquable faite au château de Brest. Traité du duc de Morcœur avec le Rei.

Environ ce temps, le sieur de Sourdéac fit refaire une vieille tour du château de Brest, depuis les fondements, dans lesquels il fut trouvé une platine de cuivre, ronde, grande comme une grande assiette, en forme de médaille antique, en laquelle était écrit d'un côté Julii Cæsaris, et de l'autre était gravée son effigie. Ledit sieur de Sourdéac la fit remettre de rechef aux fondements de la nouvelle tour, avec une autre platine toute d'argent, en laquelle il fit graver le nom du roi Henri IV et le sien, avec ses qualités et l'année. Il semble qu'il eût mieux fait de la faire aussi de cuivre, qui est le métal qui se défend mieux du temps et se gâte

moins en terre; et puis pourrait avenir, dans les siècles suivants, si elle était trouvée entière, à cause de son prix, ne serait pas rendue, si ceux qui la trouveraient la pouvaient cacher.

En cette même année 1597, le roi, qui s'était. dès l'année 1504, déclaré catholique, apostolique et romain, pour parvenir au royaume, se voyant déchargé d'autres affaires, et qu'il n'y avait plus que le duc de Mercœur qui fût sous les armes en Bretagne contre lui qui ne voulait accepter de lui aucune condition, quoique bien avantageuse, car il lui offrait, outre la continuation de son gouvernement de Bretagne, la main levée de la confiscation ancienne du bien de Penthièvres, il se résolut de le mener à la raison sans lui rien donner; et vint avec une grosse armée pour devoir assiéger Nantes, où ledit sieur de Mercœur avait sa principale retraite. Son avant-garde était déjà bien avancée sur la frontière de la province, et ledit roi jusques à Angers. Le duc, ne se fiant pas trop aux Nantais, qu'il connaissait désireux de la paix et très-ennuyés de la guerre, commença à s'étonner et se repentir d'avoir si tard pensé à ses affaires et négligé les bonnes offres que le roi lui avait fait faire, qu'il n'était plus en temps de prétendre, mais seulement essayer s'il pourrait obtenir liberté de sa personne et de son bagage.

Il envoie donc la duchesse de Mercœur, avec sa fille, âgée de six à sept ans, seule héritière, trouver le roi à Angers. La capitulation fut que ledit duc se retirerait de Nantes avec tous les siens dans peu de jours, en ses terres de Lamballe, Moncontour et Guingamp, le gouvernement de la province demeurant en la disposition de sa majesté, et en outre que ladite fille épouserait le fils naturel de sa majesté, auquel il donnait pour héritage le duché de Vendôme et le faisait gouverneur de Bretagne. Il en fallut passer par là, encore que ce leur fût un grand crève-cœur que leur fille héritière épousat un bâtard, qui méritait bien un prince du sang, même peu souvent les rois ont-ils fait une plus riche fortune et si riche mariage. L'enfant donc fut gardé, et la mère avec le reste de son train se retirèrent comme dit est en leurs terres, et le roi vint à Nantes, où on lui fit de grandes fêtes; de là à Rennes, où, pour sa bienvenue, il dit au parlement et aux habitants qu'il leur rapportait les bonnes nouvelles de la paix tout le premier, comme à ses bons et fidèles sujets et serviteurs, ce qu'il n'avait voulu déclarer aux Nantais.

Ainsi il y eut fin à la guerre, qui commença à s'éclore en 1585 et finit en 1597.

Par le traité de paix, dans lequel était aussi compris le roi d'Espagne, qui tenait plusieurs bonnes places, comme Calais en Picardie, Dourlans, La Capelle, Le Châtelet, et en Bretagne Blavet, qu'ils (les Espagnols) avaient fortifiées d'une étrange façon, furent rendues au roi, et les garnison étrangères se retirèrent.

Quant à Cambray, que le roi insista fort lui de voir être rendue comme les autres, il n'y sut parvenir, et demeura au roi d'Espagne pour tout l'intérêt du roi de France, d'autant que c'était une ville de l'empire.

Le roi étant à Rennes, fit entendre les grands frais qu'il avait été obligé de faire, emmenant une grosse armée en Bretagne pour contraindre le duc de Mercœur à la raison, et qu'il était raisonnable que le pays le remboursât. Les états lui accordèrent huit cent mille écus, payables dans quatre ans, savoir : deux cent mille écus par chacun an, qui furent levés et payés, outre fournir vaisseaux et vituailles aux Espagnols qui étaient dans la province, et principalement au fort de Blavet, pour se retirer en Espagne, et ordonna que ledit fort serait démoli, ce qui fut fait.

Pendant que le roi séjournait à Rennes, le seignear de Chiverny, ayant en surnom Hurault, chancelier de France, y décéda, et en sa place le roi établit le sieur de Bellièvre, ancien conseiller d'état, qui avait fait de bons et grands services à sa majesté et à ses devanciers rois, lequel étant informé que quelques - uns des plus éminents de la cour et parlement de Rennes, pendant la guerre, découvraient les affaires et desseins de Bretagne au seigneur duc de Mercœur, quand il le vint saluer,

In dit qu'il usa de ces termes hauts: Défaites-vous le vos états, je le vous permets, car je ne veux plus me servir de vous; ce qui mit partie de ces messieurs du parlement, qui étaient les coupables, en grand étonnement, qui ne croyaient pas leurs ruses découvertes. Cependant ils firent tant par leurs sollicitations qu'ils demeurèrent, avec bien de la peine et par l'entremise des personnes qui pouvaient le plus, auprès de sa majesté.

## CHAPITRE XLIII.

De pluniours choses avenues à cause et pendant la guerre.

Il sera ici remarqué en passant que, pendant cette guerre, après la mort de Henri de Valois, troisième du nom, qui fut tué au milieu de son armée de trente mille hommes, à Saint-Cloud, proche Paris, Henri de Bourbon, roi de Navarre, qui était en la même armée, comme le plus proche de la couronne en ligne masculine, car le défunt n'avait pas d'enfants, se fit proclamer roi de France et de Navarre en l'armée, et se fit prêter le serment par les grands et noblesse de ladite armée, espérant continuer le siége de Paris, commencé depuis cinq à six jours. Mais voyant que son armée se dissipait, et les catholiques ne vou-

lant lui porter obéissance, ni le reconnaître pour roi, parce qu'il était | de la religion calviniste, qu'on appelait huguenote, et l'avait toujours été depuis le berceau, y ayant toujours été nourri par sa mère reine de Navarre, support de ladite secte, se retiraient tous les jours à grandes troupes aux catholiques ou ligueurs, ce qui lui fit lever le siége devant Paris.

Or, les nouvelles de la mort du roi Henri III venues aux oreilles des peuples dirent que, pour la même raison que ledit Bourbon n'était pas catholique, et qu'on craignait qu'étant une fois reconnu roi, il réduirait le royaume de France comme celui d'Angleterre, d'Ecosse et Dannemarck, se rendirent forts à ce qu'il ne fût reconnu, et de fait il y eut de grands tumultes jusques à ce que les cours de parlement se divisèrent, de manière que les villes étant du parti des princes, le parlement de Paris se divisa si bien que les catholiques demeurèrent à Paris, les hérétiques et politiques à Tours; celui de Rouen pour le roi à Caen; celui de Bretagne pour les catholiques à Nantes.

Chacun faisait du pis qu'il pouvait à ceux de son contraire parti. C'était crime de lèse-majesté, s'il faut ainsi dire, aux Renois d'aller plaider à Nantes et à leurs adhérents, semblaient ceux-là suspects d'hérésie, qui sans contrainte se pourvoyaient volontairement à Rennes (1). L'un parti

<sup>(1)</sup> Nous avons eu occasion, dans la préface, de faire l'historique de la belle

était abominable à l'autre, et sous cette haine on en pendait de l'une et de l'autre part par arrêts de leurs parlements. Mais la paix les rassemble de rechef en leurs anciens états, quant aux personnes et non pour les volontés, car si quelqu'un avait reçu quelque perte par le parti de l'autre, il ne pouvait regarder que d'un mauvais œil ceux qui avait été dudit parti, et s'entrepoursuivaient nonseulement avec injures, mais, se trouvant à l'écart, à bons coups de pieds et de poings, et surtout étaient insolents ceux du parti du roi à l'endroit des autres, pensant à leur avis y être soutenus, et par grande rage les appelaient maudits ligueurs et traîtres au roi, et les autres leur rendaient le change promptement, disant: Chiens d'hérétiques, traîtres à Dieu et à sa foi, le roi nous a avoués en ce que nous avons fait, et s'est même rendu de notre parti et a quitté le vôtre.

Il y avait grande combustion en plusieurs des parlements, de tout quoi le roi en étant informé, leur mande assez secrètement qu'ils eussent à s'accommoder s'ils étaient sages, ou qu'il les accommoderait lui-même à leurs dépens, disant outre: Ventre saintgris, c'était son jurement, j'ai bien oublié toutes les injures qui m'ont été faites, et ai reçu mon peuple, tant rebelles que autres, en amitié;

et sage conduite du parlement de Bretagne à Rennes. Celui dont parle ici le chanoine Moreau n'était qu'une ombre de parlement créé par le duc de Mercœur pour l'opposer à celui de Rennes.

et vous, qui n'êtes que mes serviteurs, vous ne vivez pas en patience les uns avec les autres! prenez garde que je n'entende plus parler. Ces paroles retinrent les plus échauffés.

L'année de la paix en Bretagne, qui fut l'année 1507, la cherté des vivres fut fort grande en Bretagne, et fut vendue la pipe de froment quarantedeux écus, la pipe de seigle trente écus, et ainsi au prorata les autres grains ; qui fut cause qu'un grand nombre du menu peuple, tant à la ville qu'aux champs, pâtirent beaucoup, et bonne partie moururent de nécessités, sans qu'il y eût moyen de les soulager, à cause de la ruine générale et la dépopulation des champs par les gens de guerre ; et fut la misère si grande ès quatre années (1) quinze, seize, dix-sept, dix - huit, par les quatre fléaux de Dieu, par lesquels il châtie son peuple contre lequel il est irrité, guerre, peste, famine et bêtes farouches, que tous quatre s'entresuivirent pendant le cours de quatre années, comme étant subordonnés à la désolation des hommes. La guerre apporta la famine, puis la peste à ce qui échappait à la cruauté des soldats, ou plutôt des brigands, devant lesquels quelques-uns pouvaient échapper et se cacher en quelques haies ou garennes, mais contre la faim il n'y avait pas de fuite, car personne

<sup>(1) 1595, 1596, 1597, 1598.</sup> En 1595, les pluies furent si abondantes qu'elles détruisirent les moissons; ce fut le commencement de la famine qui engendra une partie des autres maux ci-relatés.

n'avait la liberté d'aller à la maison, où il n'éût trouvé que les murailles, le tout étant emporté par les gens de guerre, si bien que les pauvres gens n'avaient pour retraites que les buissons où ils languissaient pour quelques jours, mangeaut de la vinette (1) et autres herbages aigrets, et même n'avaient moyen de faire aucun feu crainte d'être découverts par l'indice de la fumée, et ainsi mouraient dedans les parcs et fossés, où les loups les trouvant morts s'accoutumèrent si bien à la chair humaine que, dans la suite, pendant l'espace de sept à huit ans, ils attaquèrent les hommes étant même armés, et personne n'osait aller seul. Quant aux femmes et enfants, il les fallait enfermer dedans les maisons, car si quelqu'un ouvrait les portes, il était le plus souvent happé jusques dans la maison; et s'est trouvé plusieurs femmes, au sortir auprès de leurs portes pour faire de l'eau, avoir eu la gorge coupée sans pouvoir crier à leurs maris, qui n'étaient qu'à trois pas d'elles, même en plein jour.

Pendant cette cruelle famine, en quelques endroits aux champs, les uns faisaient bouillir avec de la vinette des orties et alongeaient leur chétive vie de quelques jours, les autres mangeaient lesdites herbes toutes crues, et d'autres mangeaient de la graine de lin, qui leur donnait une puanteur d'haleine qu'on sentait de huit à dix pas, après

<sup>(1)</sup> C'est ainsi qu'en appelait autrefois l'osefile sauvage.

quoi ils venaient à ensier par tout le corps, et de cette ensiure peu échappaient qui ne mourussent. On ne trouvait autre chose dans les sossés et par les chemins que morts de saim, partie ayant encore la vinette ou graine de lin dans la bouche, partie déjà mangés des loups, et les autres tout entiers jusques à la nuit, qu'ils servaient de pâture sans qu'ils eussent d'autre sépulture.

D'autant qu'il n'y avait aucun bétail, soit de labour ou autre, et pour dire, en un mot, bêtes ni oiseaux domestiques, ceux qui pouvaient se sauver à la proximité de quelques villes et fortes maisons, et qui pouvaient recevoir en prêt ou autrement de leurs seigneurs ou amis quelques boisseaux de blé, quel qu'il fût, s'assemblaient, si faire se pouvait, trois ou quatre, plus ou moins, et s'atchaient de nuit à la charrue, faisant office de bœuss et de chevaux; semaient ce peu de grain, toujours en espérance que Dieu leur donnerait la paix ; ils pensaient pour le moins trouver cela à la moisson. Les autres mettaient le feu en quelques landes ou genêts, et quelques nuits après jetaient leurs semences sur cette terre sans aucun labourage, et s'en trouvèrent qui recueillirent de bon seigle et en abondance l'année de la paix, sans laquelle ils n'auraient pas travaillé pour eux.

Cette grande pauvreté aux champs était cause de celle des villes, qui fourmillaient de pauvres qui s'y jetaient de toute part, en si grand nombre qu'il était impossible d'y subvenir à tous, de manière qu'il était nécessaire tôt ou tard qu'ils mourussent pauvrement, et principalement en hiver, étant mal nourris, presque tout nus, fors quelques drapeaux pour couvrir leur honte; sans logements ni couvertures que les étaux, et où ils trouvaient des fumiers ils s'enterraient dedans comme pourceaux, où toutefois ils n'étaient guère de temps qu'ils n'enflassent fort gros avec une couleur jaune qui les faisait incontinent mourir.

Il est impossible de rapporter par écrit toutes les pauvretés que nous avons vues et souffertes en Cornouaille, et s'il était possible de les pouvoir raconter, on les estimerait des fables et non des vérités, et à peine peut-on dire laquelle desdites quatre persécutions aurait plus affligé le pays; et combien qu'il semblerait peut-être que celle des loups était plus évitable, parce qu'ils n'étaient en si grand nombre, néanmoins c'est chose horrible à réciter ce qu'ils faisaient de maux.

Dès le commencement de leur furieux ravage, ils ne laissèrent dans les villages aucuns chiens, comme si par leur instinct naturel ils eussent projeté qu'ayant tué les gardes qui sont les chiens, ils auraient bon marché des choses gardées; et avaient cette finesse que quand il y avait quelques mauvais chiens en un village et de défense, ils fussent venus en bande vers le village, et se fût l'un d'eux avancé jusques à bien près de la maison. Les au-

tres demeuraient un peu cachés derrière comme en embuscade; celui qui s'était avancé, se sentant découvert par le chien et suivi, se retirait d'où il était venu, jusques à ce qu'il l'eût attiré aux embûches, et lors tous ensemble se ruaient sur le chien et le mettaient en pièces.

Telles ruses de ces bêtes sont à peu près semblables à celles de la guerre, et mirent dans l'esprit du simple peuple une opinion que ce n'étaient pas loups naturels, mais que c'étaient des soldats déjà morts qui étaient ressuscités en forme de loups, pour, par la permission de Dieu, affliger les vivants et les morts, et communément, parmi le menu peuple, les appelaient - ils en leur breton, tut-bleis, c'est-à-dire gens-loups; ou que c'étaient des sorciers en ce pays comme en plusieurs autres contrées de la France.

Cette dernière raison n'eût été hors de propos, attendu que les plus graves auteurs disent que les sorciers sont des antropophages ou mangeurs de chair humaine, et surtout de la chair des petits enfants sans baptême. Ainsi ces cruels animaux, combien qu'ils assaillissent indifféremment tout âge et sexe les trouvant à leur commodité, néanmoins ils poursuivaient avec plus grande fureur une femme grosse qu'une autre, à laquelle ils fendaient le ventre en un instant et lui tiraient le fruit, laissant la pauvre femme toute palpitante, s'ils n'avaient pas le loisir de manger la mère et l'enfant.

Une bonnête femme de Kerfeuntum, pressée d'accoucher, un certain jour de marché, sortant par la porte Bihan, à dix ou douze pas de la porte, fut en plein jour éventrée, et son enfant tiré et emporté, et cependant il y avait du monde après et devant. Ceux de devant ne virent rien, parce qu'elle ne jeta aucun cri; ceux du derrière qui virent ne surent être assez à temps, tant cela fut expédié bien promptement par un seul loup.

La paix faite, les portes de la ville (Quimper) demeuraient ouvertes et les loups se promenaient toutes les nuits par la ville jusques au matin, et aux jours de marchés les venderesses de pains et autres regrattières qui se levaient matin pour prendre leurs places les ont souvent trouvés autour du Chastel et ailleurs, et emportaient la plupart des chiens qu'ils trouvaient la nuit sur la rue. La nuit, ils blessaient plusieurs personnes sur la rue au milieu de la ville, et sans le secours et cri que l'on faisait criant au loup, ils les eussent mangés. Ils avaient cette finesse de prendre toujours à la gorge, si faire se pouvait, pour les empêcher de crier, et s'ils avaient loisir, ils savaient dépouiller sans endommager les habits ni leurs chemises même, qu'on trouvait tout entiers auprès des ossements des dévorés, qui augmentait de plus en plus l'erreur des simples de dire que ce n'étaient point loups naturels, mais loups-garous ou soldats, ou sorciers tranformés

Après ce troisième fléau s'ensuivit la peste, qui était le quatrième, qui fut l'année 1598, un an après la paix, qui commença par les plus pauvres; mais enfin elle attaqua, sans exception de personnes, aussi bien aux riches qu'aux pauvres, et en moururent les plus huppés. Il me souvient avoir vu le plus riche marchand de la ville, nommé Bastien Lagadec, quelqu'un lui demandant un jour s'il ne craignait pas la peste, répondit que non, et que c'était la maladie des gueux, et en mourut cependant avec sept ou huit autres de sa maison dans dix ou quinze jours après de ladite maladie, enfants et serviteurs, nonobstant tous remèdes qu'on leur pût appliquer. Cette peste fut celle qui mit la derrière main, comme l'on dit, à la désolation des hommes, et dura depuis le mois de mai jusques au mois de décembre, avec un terrible dégât, car peu en resta qui n'en fut atteint, et peu des atteints qui n'en mourut.

Au commencement, on voulut y apporter quelque remède et police en assignant certaines maisons hors la ville pour les malades, en lieux écartés, mais le nombre en vint enfin si grand qu'il fut impossible; cachaient leur maladie tant qu'ils pouvaient, et allaient parmi les sains pêle-mêle, et bien souvent arrivait que s'il y avait trois ou quatre ensemble, l'un ou plusieurs se trouvaient frappés, de quoi les autres ne prenaient aucune crainte, ainsi le sollicitaient seulement de se retirer et chercher remède s'il était possible.

Ces quatre fléaux, desquels Dieu menaça son peuple rebelle et désobéissant à ses commandements, cette pauvre Basse-Bretagne a été bien désolée depuis an 1594 jusques à 1598-99, et ce en punition des péchés des hommes, qui y étaient si débordés que l'on n'y savait plus prier Dieu que par manière d'acquit, et y était un chacun si à son aise d'une si longue paix.

Ils étaient persuadés qu'ils ne pussent jamais avoir nécessité. Et pour parler un peu de chaque état en particulier, la noblesse y était si dissolue en toutes sortes de vices et débordements, que du plus petit jusques au plus grand, du maître jusques à ses simples valets, se réputaient efféminés et sans courage s'ils n'ornaient leur langage de tous les genres de blasphèmes qu'ils se fussent pu aviser, de sang, de mort, de tête et des plus exécrables qu'ils pouvaient trouver; même celui qui savait le plus habilement jurer par tous les membres, bien renier et massacrer, était réputé bon gentilhomme, d'honneur et de courage, brave et galant, et à celui-là ne fallait pas se frotter sans se ressentir; de plus l'ivrognerie et confusion régnaient parmi la noblesse, d'une si grande fureat que cela faisait horreur de voir ainsi prodiguer les biens que Dieu donnait aux hommes pour leur usage; car lorsqu'ils s'entrehantaient aux villes el bourgs, les uns chez les autres, il fallait faire état de tant boire que toute la compagnie ou partie de meurassent

meurassent sur le carreau, sans jugement, comme bêtes brutes, et on réputait pour habile homme et digne de louange qui mettait son homme par terre à coups de verre. Telles débauches engendraient souvent des querelles, qui enfantaient des meurtres sur-le-champ, comme on voyait presque tous les jours par expérience, et je puis bien dire avec vérité avoir vu depuis vingt-huit à trente ans plus de quatorze à quinze meurtres de gentilshommes de cette basse Cornouaille, tous chefs de maisons; sans comprendre plusieurs autres de moindre qualité, comme cadets, serviteurs et semblables; autant peut-on dire de tous les autres vices.

Quant à l'état ecclésiastique, il ne se portait guère mieux, car l'ambition, l'avarice, le luxe y régnaient tellement que la piété requise y était grandement refroidie. Accumulation de bénéfices, voire même incompatibles; des sept, huit, douze cures à la fois, tenues, profitées par un seul homme, et tant plus tant mieux. C'était à qui en pouvait avoir, sans beaucoup se soucier des services et charges, pourvu qu'ils se fissent paraître magnifiques en banquets, équipages et autres vaines parades pour tenir le premier rang; en rien plus sobres de bouche que les séculiers, sans en dire davantage.

Et pour le regard du tiers état, et entre autre de la populace, encore que soit la vocation la plus innocente si on la compare aux deux autres, néanmoins la longue paix de laquelle ils avaient joui l'espace de plus de deux cents ans les avait mis si à leur aise qu'ils méconnaissaient leur condition, et se trouvaient plusieurs d'eux et mieux logés et ameublés que beaucoup d'autres de qualités plus relevées, leurs ménages bien complets, garnis entre autres de quantité de grandes tasses ou hanaps d'argent doré et choses semblables qui les rendaient si superbes et arrogants qu'ils ne respiraient autre chose qu'une révolte contre la noblesse et tous autres qui n'étaient de leur qualité; ce qu'ils eussent faits, s'ils eussent trouvé un chef pour les conduire; ce qu'ils voulurent effectuer plusieurs fois au commencement de cette guerre, qui leur fut permis de lever les armes en intention qu'ils eussent empêché au parti contraire les passages et ravages, selon leur possible. Mais on voyait à travers tout cela leurs mauvaises inclinations, qui étaient de tuer tous les autres, à la réserve des paysans comme eux, et de fait ils en firent mourir plusieurs en cette Cornouaille, même ceux qui les conduisaient, leurs capitaines. De quoi cependant ils furent châtiés en plusieurs rencontres, où ils furent défaits par les gens de guerre, comme à Carhaix, au Faou, au Granec, à Pont-Croix et à Saint-Germain-Plougastel et autres lieux, ainsi que nous l'avons dit ci-devant; et pour un gentilhomme ou soldat qu'ils tuaient, ils en perdaient plus de cent des leurs, ce qui leur abattit tellement le

courage qu'ils furent rendus aussi doux qu'a-gneaux.

Les péchés du peuple étant donc parvenus au comble, Dieu suscita les traits de son courroux sur son peuple par ces quatre fléaux, en faisant un exemplaire châtiment in virga ferrea, en fit aussi un monde nouveau en petit nombre, comme seulement un séminaire du futur, avec tant de désolations que telle paroisse où il y avait avant la guerre plus de douze cents communiants à Pâques, sans comprendre plus d'autant d'enfants qui n'avaient encore atteint l'âge compétent, et l'année de la paix, qui fut, comme nous l'avons dit, en 1597, il ne se trouvait pas douze communiants; et ainsi par toutes les paroisses, entre autres celles qui étaient éloignées de villes et places de retraite, dans lesquelles il y avait moyen de se retirer.

Je dirai aussi qu'il semble que Dieu permit, pour plus grand châtiment, que la populace autour de cette ville de Quimper, trois à quatre lieues à la ronde, fut aveuglée, laquelle dès le commencement de la guerre avait rendu à la ville, chacun chez ses amis, tout ce qu'ils avaient de plus précieux meubles portatifs, pour les conserver des ravages; mais le bruit s'étant répandu que le maréchal d'Aumont venait l'assiéger, chacun tira ce qu'il avait chez soi, ne voulant le laisser en proie aux Français, Anglais de l'armée dudit maréchal. Ce fut leur perte, car s'ils eussent pu réserver ce

qu'ils avaient en ville, ils eussent eu de quoi se remettre après la guerre aisément. Ils faisaient leur compte que si la ville était assiégée, elle serait aisément prise et saccagée, et tout ce qui serait trouvé, ne considérant pas qu'il y avait dedans grand nombre d'habitants riches qui ne voulaient pas perdre, et en passeraient plutôt par une honorable composition que de s'opiniâtrer à une totale ruine de biens et d'honneurs et vie, d'autant plus qu'il n'y avait nombre de garnison qui pût empêcher les habitants en temps et lieu de pourvoir à leur sûreté; et puis ceux de l'intelligence, quoiqu'ils fussent du parti contraire, et qu'ils désirassent la reddition de la ville, c'était néanmoins à conditions qu'aucuns des habitants ne reçussent outrages en leurs personnes et biens.

Ces paysans étant ainsi occupés à rapporter chacun en sa maison ce qu'ils avaient en la ville à la plus grande diligence qu'ils pouvaient, l'armée ennemie, conduite par le sieur maréchal, qui vint fondre sur Quimper, le 9 octobre 1594, où ils ne furent que trois jours, que la ville ne se rendit sans aucune insolence ni perte, après quoi toute l'armée s'étendit par tout le pays d'alentour et ne laissa chez le bonhomme que ce qui était trop chaud ou trop pesant; qui fut une inestimable perte, et eût encore été plus grande si les pauvres villageois eussent eu loisir de transporter le reste de ladite ville, car la ville était si chargée de leurs hardes qu'il n'y

avait d'église ni chapelle qui n'en fussent chargées. L'église Saint-Corentin, quoique grande, était si remplie de beaux et grands coffres, que la procession ne pouvait passer que seul à seul depuis le haut jusques au bas, et n'y avait que le chœur de vide; au Guéodet et Cordeliers tout autant. Voilà comme cette pauvre populace, par je ne sais quelle destinée, retirèrent tous leurs meubles pour les donner en proie, en leurs campagnes, à l'ennemi.

Dorénavant la basse Cornouaille alla de mal en pis les années suivantes, car les champs étant dépouillés de tous moyens, et de plus en plus ravagés par La Fontenelle les autres années, elle fut réduite à telle extrémité que fort peu de gens demeurèrent en vie, et n'ayant ni cheval, ni bœuss; lorsqu'ils pouvaient avoir quelques morceaux de blé en prêt ou autrement, ils s'attachaient de nuit à la charrue pour le semer, en espérant d'avoir quelque chose l'année prochaine. Je dis la nuit, carle jour ils ne paraissaient pas plus que hiboux, et se tenaient cachés dans les taillis et genêts comme les bêtes sauvages. Et arrivait que les pauvres gens se trouvaient frustrés de leur attente à la moisson, et ils ne recueillaient pas ce qu'ils avaient semé, car le soldat, ou le faisait manger en herbe, ou devant même qu'ils fût mûr du tout, l'enlevait ou le gâtait afin qu'il ne servit qu'à eux.

Mais que sert de s'aviser d'éclairer par le menu les misères de ce pauvre canton, chose autant impossible que de prendre la lune, comme on dit avec les dents; et semble, comme je le crois, que, pour punition de nos péchés, Dieu nous a réservé en son entier ce pays jusques à la fin de cette maudite guerre, pour en récompense nous punir au triple de toutes les autres parties comme l'ayant bien mérité et davantage. Ceux qui viendront après n'en croiront rien ou peu, et penseront plutôt que ce sont des fables que des vérités; et cependant nous les avons vues de nos yeux, ouïes de nos oreilles, et expérimentées à notre grand dommage.

L'an mil cinq cent quatre-vingt-quinze, la maison épiscopale fut brûlée, qui donne sur la place Saint-Corentin, par la négligence d'un laquais couché en la fénerie, où il avait porté de la chandelle, qu'il attacha contre un pilier; s'endormit laissant ladite chandelle allumée, qui tomba dedans le foin et brûla ce beau logis, qu'avait fait bâtir le grand et célèbre évêque Bertrand de Rosmadec (1).

Quelques-uns disent que ce fut un juste juge-

La tour où se trouve le grand escalier, la chapelle, et probablement la chambre épiscopale, nous montrent ce que pouvait être *le grand logis de Rohan*, sur une partie des débris duquel M. Conen de St.-Luc, mort évêque de Quimper en 1790, avait fait bâtir l'aile située au midi.

Claude de Rohan fut interdit pour ses prodigalités dans la construction de l'édifice qui fut brûlé.

Charles du Liscoët, dont il est souvent mention dans ces mémoires, était évêque de Quimper en 1595.

<sup>(1)</sup> La partie de l'évêché qui touchait à la cathédrale fut construite par Bertrand de Rosmadec, et fut rebâtie par M. Le prestre de Lézonnet, nommé évêque en 1614.

ment de Dieu, d'autant, disent-ils, qu'il y avait cette nuit-là bal à l'évêché, au grand logis de Rohan, auquel lieu était présent l'évêque. Il fut impossible d'éteindre le feu que le tout ne fût brûlé; et si l'église eût été combustible, elle courait aussi fortune.

Environ le même temps, l'an 1599, il courut un grand bruit qui, en peu de temps, s'épandit d'une merveilleuse vitesse par toute l'Europe, que l'antechrist était né en Babylone, et que déjà les Juiss en tous pays s'avançaient pour l'aller recevoir et reconnaître pour leur Messie. Ces nouvelles vinrent d'Italie et d'Allemagne, passant jusques en Espagne, Angleterre, et en tous les autres royaumes d'occident, ce qui troubla beaucoup les peuples même les plus avisés, et encore que plusieurs doctes ni ajoutassent pas foi, disant que tous les signes prédits par les écritures devoir précéder son avènement n'étaient encore accomplis, et entre autres que l'empire romain n'était encore du tout aboli, ce qui était, disaient-ils, nécessaire, avec quelques autres raisons. Les autres disaient que quant aux signes pour la plupart de notre connaissance étaient déjà arrivés, et que pour le regard des autres ils pouvaient avoir été en d'autres régions, quoique nous ne les avions vu ni ouïs, et pour l'empire romain c'est si peu de chose, égard à ce qu'il a été autrefois, qu'il ne mérite le nom d'empire; joint que l'on pourrait se tromper en

l'intelligence ou interprétation de ce passage; qu'il y a plusieurs siècles, et dès la primitive église, que les plus doctes et pieux ont cru humainement l'antechrist être proche, les uns le croyant même venu à cause des grandes persécutions qu'ils voyaient et expérimentaient tous être faites aux chrétiens; les autres pour quelques signes qu'ils voyaient en l'air, soit feux, ou éclipses, ou tremblements de terre. L'on croyait pour lors le jugement être proche; bref, que c'est chose certaine qu'il viendra, combien que le temps en soit incertain, et vaut mieux se référer à la volonté de Dieu que sur ces raisons des signes non accomplis s'opiniatrer en son propre sens; que les Juiss, qui avaient, ou qui pouvaient avoir plus spéciales connaissances de l'avenement du fils de Dieu, vrai Messie tant prêché en leur loi, par leur opiniàtreté se sont bien trompés ne le voulant avouer, le voyant de leurs propres yeux, lui et ses œuvres plus qu'admirables. Chacun était ainsi ému, les uns disant telle nouvelle pouvoir être vraie, les autres n'en croyant du tout rien, et le bruit alla si avant qu'il fallut que le roi Heuri IV lors régnant, par édit exprès fit défense.....

NOTA. Notre respect pour le texte du manuscrit que nous publions nous a empêché de terminer nous-mêmes la dernière phrase, qui n'y est point achevée. Au reste, nous n'avons point trouvé l'édit de Henri IV qui défendait de parler de la fin du monde.



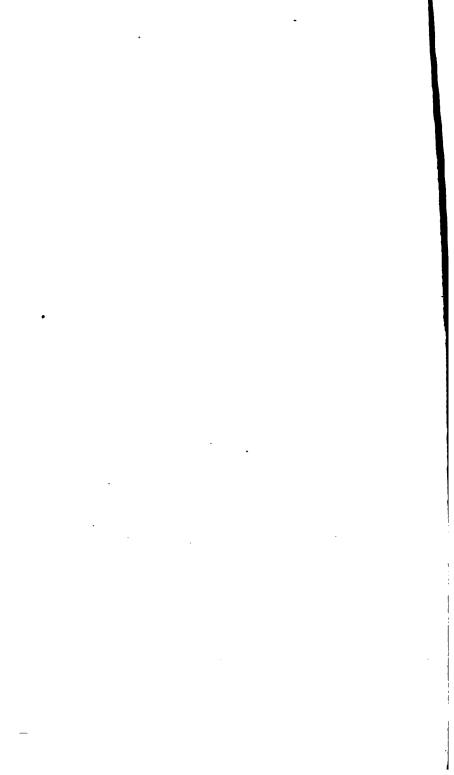

# APPENDICE.

### Nº 1.

Depuis la première publication de cet ouvrage, M. de La Borderie a trouvé l'époque du soulèvement des communes des environs de Carhaix dans les comptes de Rolland Le Baud, receveur du Billot en Cornouaille, pour l'année 1489 et années suivantes. Nous avons un double original, du compte qu'il a eu sous les yeux, en un épais cahier de vélin grand in-quarto; mais une note d'un registre intitulé: Extrait de l'état et inventaire général des papiers qui se sont trouvés aux archives de l'hôtel-de-ville de Quimper du 4 avril 1726, sur papier grand in-folio, nous avait détourné de chercher dans les comptes de Le Baud les détails sur cette Jacquerie, que nous y avons trouvés depuis. Voici d'abord cette note:

- « Le 15 décembre 1489; compte de Rolland Le Baud du » droit de Billot, justifiant que le duc avait fait armer les
- » communes campées à Prat-an-Ras. 2º Que l'armée anglaise
- » était campée au manoir de Chreachheuzen. 3° Que la
- » ville de Brest était assiégée. 4° Pour aider au siége, les
- » habitants de Quimper faisaient charger quantité de vins
- » et autres provisions. 5° Qu'il fut fait à Quimper plusieurs
- » pièces de canon de fonte et métal, lesquels furent en-
- » voyés pour le siège de Brest. 6º Que Penmarch envoya
- » aussi des navires à Brest pour secourir les assiégeants. »

Voici maintenant un extrait des comptes de Rolland Le Baud, fort différend de ce qu'annonce le catalogue que nous venons de citer :

« Item pour avoir payé à Julien Morel et Mahé le Mynec » la somme de quatre-vingt-dix livres monnaie, pour une » pipe de vin qui fult pris des susdits nommés pour bailler » aux Anglais quand ils vinrent en cetteville de Kimper-» Corentin, au mois d'août, l'an mil quatre cent quatre-» vingt-dix, pour aider la ville en l'an contre de la com-» mune, lesqueuls avaient entprins de venir raser ladite » ville et la meptre à feu et à sang, et pour ce fut présanté » auxdits Anglais, et à leur armée, cette pipe de vin selon » le mandement demondit seigneur le capitaine.

» Item plus par avoir payé à Henry Le Baud par mondit

» seigneur le capitaine, la somme de 87 liv. pour une pipe » de vin pareillement prise de lui pour envoyer aux An-» glais et autres gens de guerre queulx étoient allés à la » journée de Prat-an-raz ou la commune était assemblée.

» Item pareillement à maistre Raoul Le Staufl, pour une » autre pipe de vin, la somme de 90 liv. monnoie, selon le » mandement de mondit seigneur le capitaine daté du VII.

» jour d'octobre l'an 1490. » Item plus s'en décharge ledit Le Baud, pour avoir payé » à Jean Hédreu, la somme de 85 liv. pour une pipe de vin » blanc, prise de lui, par advis et délibération de révérend » père en Dieu Monseigneur l'évêque de Cornouailles, les » gens du chapitre, les seigneurs du Hilliquit, Pratanras » et plusieurs autres nobles, le Sénéchal, le baillif de » Cornouailles, avec le procureur des bourgeois de Kim-» per-Corentin et pareillement plusieurs desdits bour-» geois, conviés et assemblés dans la chapelle neuve de

» Saint-Corentin, le lundi VIIme jour du mois de septem-» bre 1490, pour envoyer à Châteauneuf-du-Fou, au capi-» taine de cette ville de Kimper, plusieurs des nobles,

» Anglais et autres gens d'armes qui étoient allés audit

» lieu pour desfendre et rompre la masse et assemblée » que la commune faisoit au-dit lieu. »

On voit que les communes firent une seconde tentative d'insurrection.

Le capitaine de Quimper était alors Charles de Keymerch.

Les deux pièces sus-relatées se trouvent dans le cabinet de M. Le Bastard de Mesmeur.

### EXTRAIT D'UN CAHIER INTITULÉ:

Papier pour Messieurs les Assemblées et Congrégations des nobles, bourgeois, manans et habitans de la ville et fauxbourg de Kimper<sup>tin</sup> pour l'an 1587.

COPIE D'UNE LETTRE DU DUC DE MERCURE.

A Nantes , 22 mai 1588.

Messieurs, j'ai reçu ce jour des lettres du roy par lesquelles Sa Majesté me mande le désastre advenu ces jours à Paris, et commande expressément de vous en avertir à ce que par aucune induction ou persuasion, vous ne vous laissiez aller à aucune chose qui vous puisse éloigner de la fidèle obéissance que vous lui devez. De quoi, je ne veux douter et oserai bien assurer Sa dite Majesté pour n'avoir jamais vu ne entendu que vous ayez eu aucune autre intention. Je vous envoie copie de la lettre, afin que vous puissiez mieux remarquer et entendre sa volonté pour vous v conformer et la suivre entièrement. Il est nécessaire plus que jamais, que prenez soigneusement garde à la conservation de votre ville, et que m'avertissiez souvent de l'état d'icelle, a ce que je vous assiste et pourvoie selon les occasions et les besoins que vous en aurez. Par la grace de Dieu la province s'est jusques ici conservée et mainteprédécesseurs. Il faut que nous évertuons tous de continuer à la y conserver. C'est le meilleur service que nous lui saurions faire et à nous le plus utile. Faites-moi réponse par ce port, je prierai à tout notre Seigneur, vous donner, messieurs, bonne vie et longue. A Nantes, ce 22 jour de mai, l'an 1588.

Philippe-Emmanuel DE LORRAINE.

#### III.

### LETTRE BU ROI DE FRANCE HENRI HI

AU DUC DE MERCŒUR GOUVERNEUR DE BRETAGNE.

#### ( Mogistro des Délibérations de la Communauté de Komportin 1507—99— Archives du Finistère.)

Mon beaufrère jestois en ma ville de Paris où je ne pensois a autre chose qua faire cesser toutes sortes de jalousies du coste de Picardie et ailleurs qui retardoient mon acheminement en mon pais de Poitou pour y poursuivre la guerre commancée contre les Huguenotz suyvant ma deliberation, quant mon cousin le Duc de Guise y arma à mon desceu le neuffieme jour de ce mois. Sa venue en ceste sorte augmenta tellement lesdictz desfiances que je m'en trouve en bien grand paine pour ce que j'avois auparavant esté adverty dinfrentz endroits, quil y devoit arriver de cette façon et quil y estoit attandu par aucuns des habitans de la d. ville qui étoient soulz convenuz estre cause des d. deffiances et luv avois a ceste occasion faict dire auparavant que je ne desirois pas quil y venist que nous neussions compose les troubles de Picquardie et levé les occasions des d. deffiances. Touteffois considerant quil estoict venu accompagne seullement de quatorze ou quinze gentils homes Je ne voulu pas laisser de le voir pour essaier a faire avecque luy que les causes des dits deffiances et troubles de Picquardie fussent ostés. A quoy voiant durant deux ou trois jours que je navancois guères et dailleurs que ma dicte ville se remplissoit tous les jours de Gentilz homes

et autres personnes estrangeres qui se roulloient a la suiste du dict duc; que les recerches que j'avois commencer estre faictes par la ville par les magistratz et officiers dicelle ne se faisoict qua demy pour la crainte en laquelle ilz estoient, et aussi que les cueurs et volontez daucuns des d.habitans sesgrissoient et alteroient tous les jours de plus en plus, avec les advertissemens ordinaires qui me redoubloient journellement quil devroit esclorre quelques grandz troubles en la dicte ville, je prins resolution de faire faire les dictes recerches par les quartiers dicelle plus exactement que les precedantes afin de descouvrir et recognoistre au vray lestat de la ville, de faire vider les dits estrengiers qui ne seroient advouez come ilz devoient estre : pour ce faire jadvisy de renforcer certains corps de garde des habitans et bourgeois de la dicte ville que javois ordonné estre dressez en quatre ou cinq endroitz dicelle des compagnies de Suisses et de celles de ma garde qui estoient logées aux fauxbourgs dicelle, et de commander aussy a aucuns sieurs de mon conseil et chevaliers de mon ordre du Saint-Esprit daller par les quartiers avecq les quarteniers et autres officiers de la dicte ville par lesquelles on a acoustume de faire les d. recherches pour les aucthoriser et assister en icelles comme il s'est faict plusieurs fois, dont je fis advertir le dict Duc de Guyse et tous ceulz de la d. ville afin que personne nen prinst alarme et ne fust en doubt de mon intention en cest endroict. Ce que du commencement les habitans et bourgeois de la d. ville furent conten de recevoir dulcement, touteffois quelque temps apres les choses seschaufferent de telle facon par linduction daucuns qui allerent semant et imprimant aux cueurs des d. habitants que javais faict entrer les d. forces pour establir des garnisons estrangeres en la d. ville et leur faire encore pis, qui les eurent bien tost tellement ..... et irritez contrelles que sy je n'eusse expressement dessandu a ceulz qui le commandoient de nattenter aucune chose contre les d. habitans et

dendurer et souffrir plus tost toutes les extremitez du monde que de ce faire, je croy certainement qu'il eust esté impossible deviter un sac general de la d. ville avecque une tres-grande effusion de sang. Quoi voyant je me resoluz de ne faire executer plus avant les d. recerches commancées et de faire retirer quant et quant les d. forces que je navois faict entrer que pour ceste seulle occasion, estant vray semblable que sy jeusse eu autre volonté je leusse tente et peut estre execute entièrement sellon mon desir devant lémotion des d. habitantz et quilz eussent tendu les chesnes et dresse les baricades par les rues comme ils commancerent a faire incontinent apres midy quasy en mesme temps par toutes les rues de la dicte ville a ce instruictz par aucuns gentilz hommes capitaines ou autres estrangers envoyés par le dict duc de Guyse qui se trouverent en bien peu de temps départiz et rangez par chacune des dixaines pour cest effaict. Faisant retirer les d. compagnies suysses et francoises il y eust a mon grand regret quelques harquebusades tirer et coups ruez par les d. habitans que porterent principallement sur aucuns des d. suysses que je fis retirer et loger ce soir la es environs de mon chateau du Louvre afin de voir que deviendroit lemotion en laquelle estoient les d. habitans et sere tout ce quil fust possible pour lavertir jusques a faire le landemain du tour sortir et retirer de la dicte ville les d. compaignies, reserve celles que javois devant leur entree posées en garde devant mon chateau du Louvre, mayant este demontré que cela contenteroit et pacifieroict grandement les d. habitans. Je fis aussy arrêter quelques restes de compaignies de gens de pied du regiment de Picardye qui estoient touteffois encore à sept ou huict lieues de la dicte ville ensemble quelques sieurs et gentilz homes mes serviteurs qui me venoient trouver voyant que lon avoit donne umbrage es dictz habitans. Néantmointz au lieu den voir leffet present que jattendois pour leur propre bien et mon contentement, ilz

auroient continué depuis a hausser davantaige leurs d. barricades renforcer leurs gardes jour et nuict et les approcher de mon chateau du Louvre jusques contre les sentinelles de ma garde ordinaire de sorte que les choses seroient passées sy avant le treziesme de ce mois quil sembloict quil nestoict plus au pouvoir de personne dempescher le faict d'une plus grande violance et esmotion jusques de dans mon d. chateau. Quoy voiant et ne voulant emploier mes d. forces contre les d. habitans pour mavoir tousiours este la concervation de la d. ville et des bons bourgeois et habitans di celle aussi chere et recomandée que celle de ma propre vie ainsy quilz ont esprouve en toutes occasions et est tres notoire à un chacun, je me resoluz den partir le dict jour et plus tost mabsenter et eslongner de la chose du monde que javvois autant comme je desire encore faire que de la voir.... plus grand hasart et en recevoir aussy plus de desplaisir. Ayant suplie la Royne madame et mere dy demeurer pour voir sy par sa prudance et aucthorité elle poura faire en mon absance pour assoupir le dict tumulte ce quelle na sceu faire en ma presence quels que peine quelle y ait employés et men suis venu en ceste ville de Chartres dont je bien voulu incontinant vous escripre la présente afin de vous advertir au vray de tout ce qui cest passe en ma dicte ville de Paris pour en informer les habitans des bonnes villes de lestendue de votre charge en leur faisant tenir les lettres que je vous envoye comme vous ferez soudain que vous aurez receu la présente afin quilz ne soient surprins et prevenuz dautres impressions et se laissent aussy aller aux inventions et inductions de ceulz qui entreprendrons de les esmouvoir a lexemple de la dicte ville de Paris, leur remontrant et reputant sagement les grands inconvenientz que leur en adviendroient, quelle est la confiance et asseurance quilz ont occasion de prendre de moy qui suis le vray Roy et prince ant pour ce que concerne ladvencement de l'honneur de Dieu contre les heretiques que pour le propre bien et con-

tentement que nous embrasserons tous les jours avecq plus daffection et de zele que jamais comme celluy qui y a plus dinterest que nul autre et que na besoingn de mettre les choses en confusion et desordre pour establir et conserver son aucthoritté et puissance et qui ne veut aussy recercher a autre caution et asseurance de la lovaulté diceulz siens naturelz subgectz quen leur bien faisant et contenant en concorde et union pour les faire prosperer en toutes choses et les rendre heureux a jamais la prosperité de mes affaires dépandant entièrement de la leur come sera tousiours mon contentement de leur bien et felicitte que je favoriseray et advenceray tousiours de tous mon pouvoir et faire veritablement plus que je nay faict depuis ses dernieres Gueres sy elles me permettoient deffectuer ma bonne volonté selon mon desir estant certain que les tresgrandes despences quil fault que je fasse à cause de la guerre ce font quilz sont bien souvent refulez par moy de plusieurs charges quilz poursuivent. Brefje vous prie de les bien informer et rendre certains de ma droicte et sincere intention et ne permettre quilz en entrent en umbrage ny sesmencipent a faire chose que soict contraire a leur devoer et a leur propre bien. Vous advertirez aussy les sieurs et principaux gentilshomes du pais de tout ce que dessus en leur faisant tenir les lettres que je vous envoye pour cest effaict afin que ceulz que je mende me venir trouver pour me servir en ceste occasion le facent au plus tost et que les autres ce tiennent joinctz et bien avecque vous pour me servirdedans la Province et s'opposer a tous mauvais desseings les assurant que je recognoistre a jamais le service que je receuvray deux en une sy urgente et importante occasion come est celle que se présente maintenant, en laquelle aussy je massure que me servirez tresfidellement et diligement come il est très grand besoingn que vous faciez et vous prie dy travailler en mavertissant de la reception de la presente et de tout ce que ce passera en votre charge. Je prie

Dieu mon beau frere vous avoir en sa saincte et disgne garde. Escript à Chartres le seiziesme jour de may mil cinq centz quatre vingtz et huict. Signees Henry et au dessoulz Brular. Suscrites a mon beau frere le Duc de Mercure Pair de France Gouverneur et mon Lieutenant General en Bretaigne.

Depuis la presante escripte je me suis trouve si presse d'autres affaires que je nay eu loisir deserire aux sieurs et principaulx gentilz homes de votre gouvernement mais il suffira que vous le monstriez ou les advertissiez du contenu en la presente afin d'inviter ceulx qui auront volonté de me venir trouver a Chartres et convier davantage les autres me servir aupres de vous.

## LE DUC DE MERCŒUR ET DE PENTHIEVRE

Pair de France prince du saint empire et de Martignes gouverneur de Bretagne.

A tous maréchaux et mestres de nos camps et armées cappaes chefs et conducteurs de gens de guerre tant de cheval que de pied de quelque nation qu'ils soient maréchaux fouriers des logis et tous autres gens de guerre qu'il appartiendra sallut Désirant gratifier et conserver escuyer François de Lésandevez sieur du dit lieu et du Stang sa femme enfans et famille subjets fermiers et metayers bois taillis et de haute futaye rabines de ses dit e terres maisons et seigneuries et autres terres en deppendantes issues et appartenances des du lieux de Lésandevez et du Stang en la paroisse de Briziac de Krguent en la paroisse de Plodéys, de la Bouessière en la paroisse de Plusquellec; du Menguen en la paroisse de Beuzec Concq, du Pessix en la paroisse de Ploenevez Porzay en l'évèché de Cornouaille Nous vous mandons et tres exprèssément ordoignons de n'attenter à leurs personnes ny de non loger ravaiger ny fouraiger en ses maisons et métairies aulcune chose soit pour hommes ou pour chevaulx sans son expres consentement et ou aulcuns seroyent sy imprudent et téméraires cy de ce faire Nous voulons et entendons que notre provost de camp ou prochains juges de dessus les lieux en facent faire telle punition que tous aultres y prennent exemple et à ce qu'aulcun n'en prétende cause d'ignorance nous luy permettons faire mettre les panonceaux et écussons de nos armoyries aux portes et advenues de ses d'es maisons ainsy qu'il croira l'avoir affaire Donné à Nantes le septième jour d'appuril mil cinq cents quatre vingt traize.

Philippe Emmanuel DE LORRAINE.

Par Monseigneur Le normant.

Lu et publié en l'audience du siège présidial de Quimper-Corantin requèrant Me Hervé Goulezre procureur du d'sieur du Stang parlant par Kergach advocat en prèsence de Mo Jan Cadio procureur du sieur de la Villeneufve Langolen; et de la dite lecture consentant monsieur le procureur du roy cest acte décerné au dit Goulezre et ordonne que la dite lettre de sauvegarde sera enregistré au registre du greffe d'office de céans pour y avoir recours quand besoing sera et permis au d' Goulezre l'afixer aux lieux et endroits qu'il voira être besoing et la signifier à celuy quil vara l'avoir affaire aveq commandement a toutes personnes de ny porter délai sur les peines y portées et aucunes que escheent et à ladite fin luy est transmist et jugé quil luy est déclairé valoir original Fait de l'ordonnance de Monsieur le Seneschal de Cornouailles et premier magistrat au dit siège le mercredi vingt huitième d'avril mil cinq cent quatre vingt treize. Kerouelen

commis au Greffe.

Lettres de Monseigneur le duc de Mercœur et Penthievre 5 avril 1593 portant dessans à toutes sortes de personnes de nuire de n'attenter a la pae d'Escuyer François de Lesandevez Sr du dit lieu ny de ses subjects de non loger ravager ny fourager en ses maisons. 10. C. 38. P.

N. MAISONNEUVE commis.

et sur le dos: Lettres du sieur de Mercœur sauvegarde donnée par Mr le duc de Mercœur a escr François de Lésandevez 7 avril 1593 Cotte 8 P. 38.

Homon.

Note: La maison de Lésandevez qui tenait un rang distingué parmi la boblesse de Cornouaille s'est fondue par mariage chez les Le Prêtre de Lezonet plusieurs années avant la réformation de 1667. La paroisse de Briziac qu'ils habitaient s'appelle depuis longtemps Briec. l'orthographe moderne de la terre de Kerguent est le Keryent que l'on prononce Kervain.

L'original de ce sauf-conduit se trouve dans le cabinet de M. Le Bastard de Mesmeur.

#### COMMENT

Les habitans de Saint-Malo s'emparèrent du château de Saint-Malo et se gouvernèrent en république pendant plusieurs années.

Il y avoit dejà long - temps que les habitans de Saint Malo ne vivoient pas en bonne intelligence avec Honorat du Bueil Comte de Fontaines leur gouverneur. Ils en avoient éprouvé des traitemens bien moins doux que du Seigneur de Bouillé son oncle et son prédécesseur, et des Guises. Ils étoient entrés en de grandes défiances de lui, et ils avoient nommé quatre Capitaines généraux, et un Colonel de dix-huit des principaux d'entr'eux, avec leur Syndic à la tête : ce Colonel avoit déjà fait plusieurs Ordonnances pour la sûreté de leur ville. Tout cela s'était passé sous les veux du Comte de Fontaines, et sous son autorité en apparence; mais dans la vérité c'est qu'il n'était pas trop en état de s'v opposer; il usoit de dissimulation, et crovoit d'ailleurs qu'il viendroit un tems, qu'il scauroit bien rendre toutes leurs prétentions inutiles, et les faire valoir comme autant de marques de désobéissance, résolu de châtier les habitans à la première occasion. Les Malouins en étoient même vens à une rupture ouverte avec lui, lorsqu'à la mort de Henry III, le Comte de Fontaines avait voulu faire reconnaître le Roi de Navarre pour successeur à la Couronne. Comme par l'Edit d'Union du mois de Juillet 1388, qu'ils avoient juré, ils en étoient venus à la prisé des armes, et s'étoient barricadés contre le Château, dans l'intention de le forcer, le Comte, qui n'étoit pas en pouvoir de leur résister, avoit consenti à un accommodement, par lequel il avoit été dit, qu'il ne prendroit point le parti du Roi de Navarre, et ne contraindroit point les habitans à le prendre; mais qu'ils se conserveroient tous ensemble sous son autorité de gouverneur, et sous son obéissance, dans leurs libertés et priviléges, jusqu'à ce qu'il plût à Dieu de donner à la France un Roi Catholique, et comme tel reconnu par les Etats Généraux du Royaume légitimement assemblés; qu'enfin pour subvenir aux dépenses nécessaires, il seroit levé un nouveau droit sur les marchandises entrantes et sortantes, dont les habitans auroient la direction, et sur lesquels on donneroit quatre mille écus par an au Comte de Fontaines, pour lui tenir lieu de ses pensions et appointemens, dont il y avoit lieu de croire qu'il ne seroit pas bien payé pendant la durée des troubles.

Les choses étoient demeurées dans cette situation, et toutes les tentatives que le Roi et le Parlement avoient faites auprès des Malouins, pour les réduire en son obéissance, et celles du Prince de Dombes pour en tirer de l'argent avoient été inutiles. Lorsque le Roi étant venu à Laval au mois de Décembre de l'année précédente, le Comte de Fontaines s'expliqua trop ouvertement, et dit, que si le Roi se présentait à Saint-Malo, il ne pourrait pas s'empêcher de lui faire ouvrir les portes. Ce discours avoit extrêmement allarmé les habitans, et ils n'avoient songé depuis qu'à se précautionner davantage contre leur Gouverneur.

Il n'est pas aisé de démêler quel fut le véritable motif du changement de cette importante Place; c'est sur quoi on peut raisonner différemment. On peut douter, si ce fut par un véritable zèle pour la Religion Catholique, ou par une animosité particulière contre le Comte de Fontaines. Si l'on en veut croire l'Apologiste des Malouins, il n'y eut que la Religion qui y eut part, jointe à la crainte de se voir exposés à souffrir chez eux des gens de guerre. Il avoit courn un bruit que le Comte vouloit introduire une garnison dans la Ville, ranconner les riches Marchands, et y établir une autorité despotique; et ce bruit, qui n'étoit pas sans fondement, leur avoit donné de grandes inquiétudes. Peutêtre aussi qu'ils eurent en vue de dépouiller le Comte de Fontaines lui-même des grandes richesses qu'il avoit amassées par la faveur du Roi Charle IX, et qu'on disoit qu'il gardoit au Château : peut-être enfin que ce fut par un esprit d'indépendance, à laquelle notre Histoire de Bretagne nous apprend que les Malouins, hommes courageux, ont été de tous tems fort enclins. C'est même ce qui est trèsvraisemblable, puisque la suite nous fera voir qu'ils ne voulurent point recevoir de garnison ni même de Gouverneur, de la part du duc de Mercœur. Il se peut bien faire que tous ces différents motifs concoururent ensemble, et que ce qui ne fit pas d'impression sur les uns, servit à déterminer les autres. Quoiqu'il en soit, ils se résolurent à une entreprise la plus hardie et la plus inouie, et qui eut été impossible à d'autres qu'à des gens accoutumés comme eux aux combats de mer et à grimper aux cordages. Cette entreprise fut de prendre le Château par escalade.

Le Château de Saint-Malo est situé à la tête du sillon par lequel il faut nécessairement arriver à la Ville, à moins de s'embarquer, quand la mer, qui environne toute la Place, se trouve couvrir la grêve selon son flux et reflux. Le contenu de cette Forteresse est de figure quarrée, bâtie en plate forme, et flanqué de quatre Tours principales; mais à l'endroit du pan de muraille qui forme le quarré vis-àvis du sillon, il y a en dehors une espèce de double muraille, qui s'avançe en pointe, et cet endroit est appelé la

Galère. Presque au milieu du dedans de l'enclos, il y a une grosse Tour faite en fer de cheval, plus élevée de beaucoup que tout le reste, et qui servoit apparemment à défendre l'entrée de la Ville, avant que le Château fût bâti, puisqu'on y voit encore à côté une vieille porte avec l'ancienne enceinte de la Ville, et cette Tour est appelée le grand Donjon, pour en faire la difference d'une assez petite, qui est dans la Courtine vers la grande mer, appelée le petit Donjon. Les deux Tours des coins, qui flanquent l'entrée du Château du côté de la Ville, lequel n'a point de portes au dehors, sont bien plus grosses que toutes les autres Tours exterieures; elles furent bâties de cette façon par l'ordre de la Reine Anne de Bretagne, pour tenir les Malouins en bride; et comme elle s'apperçut bien du chagrin que cela leur donnoit, elle fit écrire en bosse sur l'une de ces Tours, qui est celle qui touche la porte Saint Thomas du côté de la grande mer, les mots qui suivent : Quiconque en grogne, tel est mon plaisir; d'où le nom de Quinquengrogne est demeuré à cette Tour; l'autre fut appellée la Générale.

Ce fut donc par cette dernière Tour, que les habitans résolurent d'escalader le Château; ce qui les y détermina, c'est que par sa hauteur le Comte de Fontaines la croyoit hors d'insulte; jusques-là que, lorsque quelqu'un lui disoit qu'il devoit se donner garde d'être surpris par les habitans, il disoit par raillerie: Sera-ce par la Générale?

La délibération des habitans pour s'en rendre les mattres, quoi que prise par un assez grand nombre, ne laissa pas de demeurer secrette, et il n'y en eut aucun de ceux qui y eurent part, qui ne s'offrit pour l'execution. On se contenta de prendre cinquante-cinq jeunes hommes des plus hardis et des plus forts, à qui l'on donna deux Chefs, qui furent Jean Pepin sieur de la Blinais et Michel Frotet sieur de la Bardelière, et le terme fut pris à la nuit du onze au douze Mars. Pour lors sur les dix heures du soir, les gens choisis s'étant laissé couler avec des cordages de des sus le mur de la Ville en dehors, s'approchèrent du pied de la Générale, où un soldat et un canonier du Château qu'ils avoient pratiqués, leur laissèrent aller un cordeau. Les assaillans y attachèrent aussi-tôt une échelle de corde à trois montans, que les deux hommes de leur intelligence tirèrent en haut, et qu'ils passèrent à l'extremité d'une grosse coulevrine, qui sortait par une des embrasures du parapet; la rondeur de la Tour faisoit que de cet endroit, on ne pouvoit être vû des autres endroits du Château.

Il falloit des gens non-seulement aussi résolus, mais encore aussi agiles et aussi expérimentés à monter aux cordages des vaisseaux, pour grimper à pied droit avec toutes sortes d'armes à cent-cinq pieds de haut. Ils n'en furent point étonnés; ce fut à qui monteroit le premier, et les deux Chefs eurent bien de la peine à régler les rangs. Ce fut Michel Frotet qui mit le premier la main à l'échelle, et avec lui un nommé Charles Ancelin. A peine les premiers furent-ils montés jusqu'à une certaine élévation, que leur pesanteur fit bacuter la coulevrine, dont ils durent avoir une secousse capable de faire tomber des gens moins hardis et moins adroits ; mais heureusement pour eux la pièce s'étant arrêtée sur l'appuy de l'embrasure du parapet, et le bourlet de l'embouchure de la pièce étant fort élevé. le haut de l'échelle ne put glisser plus loin, et se trouva solidement accrochée. Ils continuerent donc de monter à la file, à la réserve d'un jeune Gentilhomme nommé Langerinaye, qui n'était pas dans une pareille habitude, et que le hazard avoit fait trouver parmi eux; car hors les Chefs, toute cette troupe qui s'étoit amassée le soir dans une maison particulière, n'avoit point scu à quoi on la destinoit. Enfin ils eurent assez de bonheur pour que le bruit qu'ils faisoient en montant, et sans s'en pouvoir ment, non-seulement ne fut point entendu, parce que le vent leur étoit favorable, mais encore que les chiens, qu'on lache la nuit tous les soirs en dehors, ne donnèrent aucunes allarmes.

Aussi-tôt que les deux Commandans se virent sur la platte forme de la Générale avec leurs gens, ils laissèrent douze hommes à la garde de ce poste, sous la conduite de Michel Porée, tant pour faire monter de nouveaux hommes, s'il en étoit besoin, que pour se conserver une retraite en cas de malheur. Tous les autres étant séparés en deux pelotons égaux, et conduits par les deux soldats de leur intelligence, allèrent par deux endroits différents surprendre le corps de garde. Cela leur fut d'autant plus aisé, que ce fut un de ces soldats qui feignant de revenir de faire la ronde dont il avoit eu l'ordre, entra le premier avec une lanterne sourde ouverte par devant, qui déroboit entièrement la vûë de ceux qui le suivoient : ils se jettèrent tous dans le corps de garde, et des Chateaux frere naturel de la Dame des Fontaines, qui commandoit cette nuit là, se trouva si étonné, qu'il ne se mit point en défense. On ne lui fit aucun mal; il y eut sept à huit soldats tués sur le champ, et bien autant qui moururent de leurs blessures, et du côté des habitans deux hommes blessés légèrement : tout le reste de ce qui étoit au corps de garde se rendit, et fut désarmé, et on mit une bonne garde à la porte.

Au bruit de cette allarme toute la garnison fut éveillée : il y en eut une partie qui vint attaquer les habitans; mais les ayant reconnus et les croyant en plus grand nombre qu'ils n'étoient, ils se retirerent, après avoir laissé deux des leurs sur le carreau. La Bruère, Capitaine des Gardes du Corps du Comte de Fontaines, gagna le Donjon avec trente hommes; une douzaine d'autres s'enfuirent à

la chambre de la Peraudière Lieutenant du Comte, et les autres par petits pelotons dans leurs chambres. Pour lon les deux troupes des habitans se séparèrent; Bardelière eut la charge de garder les plattes formes et de veiller sur le circuit du Château, Blinais eut celle de garder l'embas. Il prit son poste auprès de la grande porte, au lieu où étoit le corps de garde pendant le jour, et y ayant trouvé du bois, il fit allumer des feux en différents endroits.

Pendant que tout cela se passait au Château, l'allarme n'avoit pas été moins grande dans la Ville, non-seulement par le bruit qu'on avoit fait au Château, mais encore par le bruit confus des cloches, des voix et des arquebusades, que l'on tiroit encore plus dans la Ville que dans le Château, et sans aucune nécessité. Les deux Compagnies des habitans qui étoient de garde aux murailles de la Ville avant minuit, et les deux autres qui étoient prêtes à les relever, étoient accourues dans la Place au-devant du Château. Dès le commencement le sieur de la Giquelays, Procureur Syndic de la Communauté des Habitans. s'étoit trouvé pour mettre ordre à ce qu'il jugeroit nécessaire, et il y fut bien-tôt joint par une grande multitude de gens armés. Son premier dessein pour donner du secours aux habitans qui étoient dans l'enclos du Château, fut d'essayer d'en forcer la porte. Il commença par faire rompre la bascule de bois, qui est à l'extremité du pont-dormant vers la Ville: de plus scachant la disposition du pont-levis et que bien qu'il fût haussé, il ne joignoit pas exactement la muraille de la porte, des Landelles, l'un des Capitaines, qui avait été de garde dans la Ville pendant la nuit, jetta par son ordre une échelle en travers du pont-dormant, sur une certaine avance de pierre qui servoit de base au pont-levis; il passa à quatre pieds sur cette échelle, et se coula entre le pont-levis, pour voir si en défaisant certaines chaînes de fer, qu'il sçavoit qui tenoient le pont-levis acroché, il ne trouveroit pas le moyen de l'abattre. La tentative fut inutile, les chaînettes de fer s'étant trouvées cadenassées; tout ce qui en arriva, ce fut que des Landelles ayant apperçû à la lueur du feu, au travers des fentes de la porte, quelques uns des habitans qu'il appella par leurs noms, ceux-ci étant près de lui rompre le guichet, il lui fut ouvert par le portier, qui étoit tombé entre leurs mains, et qui par un hazard, dont je ne rendrai point la raison, se trouva en avoir la clef.

La première expédition de des Landelles par l'ordre de Blinais, ce fut de traverser la grande cour et d'aller attaquer avec huit hommes la chambre de Peraudière. En approchant il fut salué d'une quinzaine d'arquebusades, qui lui furent tirées par les fenêtres et par la porte entreouverte, et dont personne ne fut atteint; mais ayant gagné le long de la muraille des deux côtés de la porte, où faute de flancs il ne pouvoit recevoir aucune incommodité, il se fit connoître à Peraudière, le sommant de se rendre, en lui disant qu'il y avoit cinq cens hommes entrez dans le Château, tant du nombre des habitans que des gens du Duc de Mercœur, qu'il affectoit de nommer par leurs noms, quoiqu'il n'y eut encore que ceux qui avoient escalade les murs, et lui qui étoit entré par le guichet; Peraudière, plus étonné du grand bruit qu'il avoit entendu que de la présence de neuf hommes, se rendit vie et bagues sauves, et fut dans l'instant conduit désarmé, lui et les siens presque tous nuds, au corps de garde, avec les autres.

Il y rencontra Blinais, à qui il voulut adresser quelques discours sur l'entreprise qu'il venoit d'exécuter; Blinais coupa court, en lui disant qu'il falloit remettre ces avis à une autre fois, et l'obligea d'aller au Donjon, pour dire au Comte de Fontaines, de sa part et de celle de tous les habitans, qu'il pouvoit demander telle capitulation qu'il voudrait, et qu'elle lui seroit accordée en rendant la Place.

Peraudière, après avoir apporté toute la résistance possible à cette proposition, fut conduit par des Landelles et deux autres à la porte du Donjon, qui se trouva ouverte, et que les solc'ats qui s'y étoient sauvés avec précipitation, n'avoient pas eu soin-de fermer : il y fut bien trois quarts d'heure. En étant sorti, et reconduit au corps de garde, par les mêmes deux hommes qui l'attendoient, il rapporta pour toute réponse, qu'il avoit trouvé le Comte de Fontaines étendu mort sur la place, et que la Bruère Capitaine de ses gardes avec trois bons soldats, étoient bien résolus de se défendre, en attendant le secours qu'ils espéroient qui ne leur manqueroit pas en peu.

Le Comte, au premier bruit de l'allarme, s'étoit levé et habillé; mais avant voulu monter à la haute salle du Donjon, pour mieux découvrir de-là tout ce qui se passoit au Château, il avoit été tué d'un coup d'arquebuse au travers du corps, qui lui fut tiré d'une fenêtre, à la lueur du flambeau qu'il faisoit porter devant lui pour l'éclairer. Sa mort fit concevoir aux habitans plus d'espérance de s'en rendre les maîtres, que la résolution de la Bruère pour s'y défendre ne les intimida. Ils en approchèrent donc incontinent, et sommèrent ceux de dedans de se rendre : mais ils ne leur répondoient qu'avec des paroles injurieuses et à coups d'arquebuse. Comme ces derniers n'avoient pas seulement fermé la porte du Donjon, qui étoit à grille de fer (ce qui eût été difficile à forcer), s'étant avisé de baricader l'escalier qui étoit à l'entrée, les habitans maîtres de cette porte commencèrent par rompre celle du magazin, qui étoit au bas, et d'en tirer quelques barils de poudre, y en laissant seulement trois ou quatre, avec lesquels ils menacèrent de faire sauter les assiégés. Il n'en fallut pas davantage : la Bruère vit bien qu'il étoit perdu par sa faute, pour n'avoir pas défendu l'entrée du Donjon, et se trouva

trouve enfin contraint de se rendre avec les siens, vie

Justac-là ceux qui étoient entrés dans le Château n'avoient songé uniquement qu'à s'en rendré maîtres; mais pendant que tout cela se passoit, les autres habitans, qui etoient accourus au bruit, avoient fait une autre escalade par la tour de Quinquengrogne, avec les grandes échelles de bois de l'Eglise Cathédrale, et commençoient à piller. Bardelière scachant la mort du Comte de Fontaines et la reddition du Donjon, quitta presque aussi-tôt la garde du circuit des murailles, avec quelques uns des siens, et fut un des premiers à entrer dans le Donjon par la porte qu'on appelloit la porte de la Chapelle, et y rencontra d'abord la Dame de Bouillé, veuve du fils cadet du Comte de Fontaines, qui dans la crainte dont elle n'étoit pas encore revenue, lui donna un sac de sept à huit mille écus en or, que le Comte lui avoit mis entre les mains au bruit de l'allarme. Le Syndic des Bourgeois et les deux Capitaines partagerent entre eux les joyaux de la Dame de Fontaines qui étoit pour lors en Tourraine, aussi bien que les quatre meilleurs chevaux, de vingt qui étoient dans l'écurie; des Landelles en eut un, tous les autres furent au premier qui s'en saisit; les meubles, les tapisseries, et la vaisselle d'argent, qui étoit en assez grande quantité, furent pareillement enlevés. Je ne scai s'il en fut fait un partage, mais pour le sac d'or, Bardelière qui en étoit saisi, non plus que Blinays et le Syndic, n'y voulurent point participer; et il fut également séparé entre tous ceux qui avoient monté par l'échelle de corde à la Générale.

Telle fut la surprise du Château de Saint Malo. La haine que les habitans portoient au Comte de Fontaines, n'a pas permis à celui qui nous en a laissé le récit, de nous apprendre ce que l'on fit de son corps, et de quelle manière it fut traité. Pour les soldats queiqu'on ne leur eut promis

que la vie sauve, on leur donna quelques jours après chacun dix écus pour se retirer où bon leur sembleroit. Bardelière fut commis à la garde du Château, et les portes de la Ville demeurèrent fermées pendant tout le jour. On ne voulut pas même les ouvrir aux troupes que les Malouins avoient prié de se trouver aux environs de la Ville à point nommé, pour les secourir en cas de besoin; elles étoient composées de la garde de Pont-Briand, avec sa Compagnie de chevaux Légers qui étoit partie de Dol, d'une autre troupe de chevaux Légers et d'Arquebusiers à cheval, commandée par le Capitaine Jean, envoyée de Dinan par le marquis de Chaussin, frère du Duc de Mercœur, et enfin de celle de la Chesnaye Vaulouet, qui étoit venue jusques dans Fougères. On se contenta de leur assigner des quartiers aux environs. et de leur faire quelques gratifications; on visita ensuite les papiers du Comte de Fontaines, qui donnèrent lieu aux Malouins de se scavoir bon gré de la surprise du Château. Ils y trouvèrent plusieurs Lettres ex différens tems, qui justificient que son dessein avoit toujours été de livrer la Ville aux Royalistes, et l'on prétendoit même que le Prince de Dombes s'étoit déjà mis en marche, et s'étoit avancé jusqu'à Becherel, sour venir s'en rendre le maître.

Le bruit de cette expédition ne fut pas plûtôt répandu à Rennes, que le Parlement rendit un Arrêt foudroyant contre les habitans de Saint Malo, sans même y épargner les femmes; mais ce fut ce dont ils se mirent peu en peine, l'unique qui en souffrit fut un malheureux valet de chambre du Comte de Fontaines. Si-tôt qu'il avoit vû son maltre mort, il étoit entré dans son Cabinet, et y avoit pris tout autant de joyaux qu'il en avoit pû cacher sur lui; et comme personne du dedans du Château n'avoit été foüillé, il s'étoit rendu à Rennes huit jours après. Ce fut assez que de venir de Saint Malo pour qu'il fût arrêté prison-

mier, à l'instance de Mathurin de Montalais Abbé de Saint Melaine, oncle du Comte de Fontaines. Il fut interrogé, fouillé et trouvé saisi des joyaux, et quoiqu'il pût dire qu'il ne les avoit sauvés du pillage que pour les conserver à la Dame de Fontaines, il ne laissa pas d'être condamné au dernier supplice: jugement qui paroîtra peut-être si rigoureux, qu'il ne peut passer que pour l'effet de l'émotion où se trouvèrent les esprits des Juges, et que pour une suite de la fureur des guerres civiles.

Mezeray s'est trompé, lorsqu'il a dit que le Duc de Mercœur avoua la prise du Château de Saint Malo, comme ayant été faite par son ordre. Il est vrai qu'il écrivit aux Malouins des Lettres fort flateuses à cet égard; mais comme ils ne voulurent jamais souffrir, ainsi que je l'ai déia dit, ni garnison ni Gouverneur de sa part, cela fut cause qu'il ne leur donna jamais d'aveu par écrit et dans les formes. Tout ce que j'en puis dire, c'est qu'ils gardèrent eux-mêmes leur Ville et leur Château, et se mirent en jouissance des deniers royaux, firent la guerre de leur chef à ceux qui les incommodeient aux environs, donnèrent du secours à leurs voisins du parti de la Ligue, et chassèrent de leur Ville tous ceux qui leur étoient suspects. Il suffisoit, pour le paroître, de n'être pas originaire de Saint-Malo, et de ce nombre furent les Arturs, qui furent obligés de se retirer à Granville. Enfin ils continuèrent leur commerce avec toutes les nations, autant que la difficulté des tems le put permettre, et se gouvernèrent en bons Républicains, jusqu'au tems que voyant la décadence de la Ligue, et les affaires du Roi, lorsqu'il se fut fait Catholique, prendre absolument le dessus, ils se rangèrent sous son obéissance.

## VŁ.

## NOTE OMISE AU CHAPITRE III.

L'histoire de la Ligue en Bretagne, publiée en 1738 par l'abbé Des Fontaines, aomme Trongat la personne que nous nommons Trogoff et il l'appelle un homme de bas lieu. La manière plus que légère dont en parle le chanoine Moreau fait effectivement penser qu'il n'appartenait pas à l'ancienne et noble maison de Trogoff.

## TABLE

| Dr cette seconde édition page                            | 1   |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Notice sur le chanoine Moreau                            | •   |
| Préface de la 1 <sup>re</sup> édition                    | IX  |
| CHAP. I. — Des guerres civiles. Remembrances historiques |     |
| de l'auteur                                              | 1   |
| II Commencement de la guerre civile en Françe.           | 25  |
| III Le comte de Soissons envoyé en Bretagne par          |     |
| le roi pour résister au duc de Mercœur                   | 52  |
| IV Surprise de Concarneau Reprise de cette               |     |
| place                                                    | 66  |
| V Comme le sieur de Keranhlan se saisit de               |     |
| Guengat                                                  | 79  |
| VI. — Surprise de Quimperlé                              | 82  |
| VII. — Prise de Kerouzéré                                | 86  |
| VIII. — Entreprise sur Carbaix et saccagement d'icelle   |     |
| par les Royaux                                           | 92  |
| IX Défaite de l'arrière-ban de Cornouaille par les       |     |
| Royaux                                                   | 104 |
| X. — Du Massacre fait par les paysans à Roscanou.        | 108 |
| XI Le siège de Hennebond par le duc de Mercœur           | 113 |
| XII. — Siége de Blavet                                   | 115 |
| XIII. — Siège de Guingamp par les Royaux                 | 120 |
| XIV. — Conspiration du baron de Crapado                  | 126 |
| XV. — Siége de Blain, près Nantes                        | 129 |
| XVI Bataille de Craon                                    | 136 |
| XVII Prise de Rostrenen et de Corlay par les Royaux      | 144 |
| XVIII Siége et reddition du château de Quintin au        |     |
| duc de Mercœur                                           | 147 |
| XIX. — Reprise de Corlay par du Liscoët                  | 150 |
| XX Prise du Granec par La Fontenelle                     | 153 |
| XXI De la venue du comte de la Maignane en ce            |     |
| pays bas                                                 | 160 |
| XXII Descente du sieur de Guengat à Douarnenes.          | 168 |
| XXIII. — Construction du fort de Crozon                  | 171 |
| XXIV. — De diverses choses concernant Quimper            | 174 |

| XXV. — Commencement du siège de Morlaix              | 19          |
|------------------------------------------------------|-------------|
| XXVI. — De la vaillance et de la mort du sieur de    | }           |
| Kerconrtois                                          | 20          |
| XXVII. — De la venue des Espagnols à Rosporden       | 21          |
| XXVIII Reddition du château de Morlaix               | 21          |
| YXIX - Le duc de Mercœur passe par Quimper           | 23          |
| * XXX :- Siège de Ouimper par le maréchal d'Aumont.  | 22          |
| YYYI — Siège du fort de Crozon par le maréchal       |             |
| d'Aumont                                             | 26          |
| XXXII Après la prise du fort de Crozon, le maré-     |             |
| chal d'Aumont se retire à Quimper avec               |             |
| l'armée                                              | <b>18</b> 1 |
| XXXIII Grande mortalité à Quimper, l'an 1594 et      |             |
| l'année suivante                                     | 291         |
| XXXIV Le maréchal d'Aumont part de Quimper           | 294         |
| XXXV Faits et gestes de La Fontenelle                | 297         |
| XXXVI Autre cruauté de La Fontenelle en la ville     |             |
| de Pont-Croix                                        | 310         |
| XXXVII Infortunes du sieur de Coroarch               | 327         |
| XXXVIII. — Comme La Fontenelle entreprend sur Quim-  | -           |
| per et s'efforce d'exécuter son entreprise.          | 335         |
| XXXIX Autre pratique sur Quimper par La Fonte-       | 264         |
| neile                                                |             |
| XL. — Douarnenez assiégé de rechef                   |             |
| XLI. — Gombat de Quimerc'h                           | <b>J04</b>  |
| XLII. — Découverte remarquable faite au château de   | 960         |
| Brest. Traité du duc de Mercœur avec le roi.         | 203         |
| XLIII. — De plusieurs choses avenues à cause et pen- | 2076        |
| , dant ia guerre                                     | 3/4         |
| APPENDICE.                                           |             |
| N. I Extrait des comptes de Le Baud                  | 395         |
| II Lettre du duc de Mercœur                          |             |
| III Lettre de Henri III                              |             |
| IV. — Sauf-conduit du duc de Mercœur                 |             |
| V Extrait de la Chronique de Des Landelles           |             |
| VI Note omise au Chapitre III                        | 490         |
|                                                      |             |

FIN DE LA TABLE.

Some gatiney ming cined of

1

En yeswa Sortant Deffans à toutes sortes Le personnes de nuire de n'attenter à la pour 9'Escayer François de Peranderez S-9a Dit lien ny de des dubjects de non loger ravager my fourager en des muisons. 10 03.08 10 = aunun's

• • . . . . .



.

•



• -• .